

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





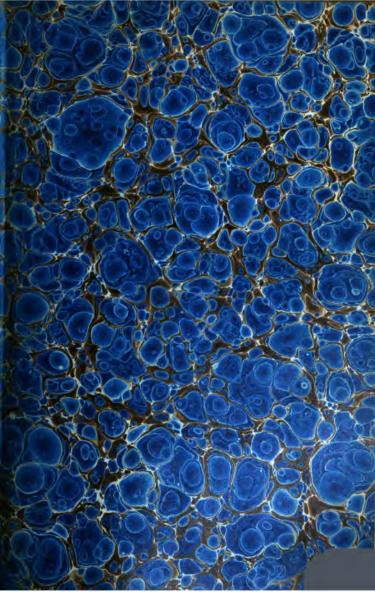



A21774.

# L'IRLANDE

SOCIALE, POLITIQUE ET RELIGIEUSE.

IMP. DE HAUMAN RT Co. — DELTOMBE, GÉRANT. Rue du Nord, no 8.

# L'IRLANDE

# SOCIALE, POLITIQUE ET RELIGIEUSE

PAR

#### GUSTAVE DE BEAUMONT,

AUTEUR DR MARIE OU C'ESCLAVAGR AUX ÉTATS-UNIS L'UN DRS AUTEURS DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE AUX ÉTATS-UN**I**S.

TOME II.



#### BRUXELLES.

SOCIÉTÉ BELGE DE LIBRAIRIE, HAUMAN BT C°.

1839



# **L'IRLANDE**

# SOCIALE, POLITIQUE ET RELIGIEUSE.

# DEUXIÈME PARTIE,

#### CHAPITRE PREMIER.

Où l'on expose comment, à l'aide des libertés accordées ou conquises, l'Irlande a résisté à l'oppression.

Les Irlandais, réduits sous le joug, avaient reçu de leurs maîtres trop d'instruments de défense pour ne pas combattre l'oppression.

Que l'on étudie l'organisation politique de l'Irlande, dès les temps qui ont suivi la conquête jusqu'à nos jours, on y trouvera constamment presque toutes les formes et presque tous les principes d'un gouvernement libre.

Il y a sans doute plus d'un mensonge dans cette organisation libérale, au sein de laquelle on entend résonner les fers de la servitude; et pourtant serait-il juste de ne voir dans toutes les lois constitutionnelles données à l'Irlande qu'une odieuse hypocrisie des législateurs? Non, sans doute. On a vu précédemment comment ces institutions libérales étaient sérieuses au moins pour tous les Anglais protestants établis en Irlande, et qui obtinrent de l'Angleterre des droits que celle-ci ne pouvait leur refuser; et ce fut déjà un grand avantage pour les Irlandais tenus sous le joug d'avoir au milieu d'eux une société d'hommes libres; car c'est un des caractères su-

blimes de la liberté qu'elle ne puisse être vue sans être aimée, et que, pour la vouloir, il suffise de la connaître.

Ajoutons, pour être tout à fait équitable, que ces protestants qui, sans doute, voulaient d'abord pour eux une constitution libérale, osaient à peine la refuser tout entière au peuple dont le gouvernement leur était confié, et qu'ils conféraient à ce peuple quelques garanties politiques dans le temps même ou, à cause de son culte religieux, ils lui faisaient subir une persécution cruelle. Il se trouve plus de bonne foi qu'on ne le pense dans cet assemblage de libertés écrites et d'oppression réelle.

C'est un phénomène bien digne d'observation, qu'au plus fort de sa tyrannie, l'Anglais ne se départ point de certains principes libres qui tiennent à ses mœurs, à ses habitudes, à ses préjugés même, et que ne détruit pas toujours la logique de son intérêt. Il porte, contre les catholiques d'Irlande, des lois pénales dont rien n'égale l'iniquité; mais en attaquant le catholicisme, il croit combattre le pouvoir absolu; et en persécutant, il se persuade qu'il défend la sainte cause de la liberté. Soyez donc sûrs que la même loi qui frappera le catholique respectera l'homme, et que le citoyen conservera des droits quand le dissident religieux en sera dépouillé.

Les lois du protestant anglais placent le catholique d'Irlande dans une condition sociale inférieure; mais c'est que l'Anglais ne considère nullement comme liées l'une à l'autre l'égalité et la liberté. L'inégalité sociale lui paraît l'état naturel des choses, il la voit instituée dans son propre pays; mais il ne se croit point en droit d'ôter la liberté à celui au-dessus duquel il se place, accoutumé qu'il est à exercer des droits contre ceux qui possèdent le plus de priviléges. Lors donc qu'il soumet des millions d'Irlandais à sa supériorité, il leur laisse encore des libertés considérables, et dans le temps où il subordonne

l'exercice des droits publics, tels que l'électorat, l'éligibilité, les magistratures civiles, etc., à la condition d'un serment que la conscience des catholiques irlandais repousse, il ne leur enlève aucun de ces droits généraux que son éducation politique lui enseigne à regarder comme aussi nécessaires aux hommes que l'air qu'ils respirent et le sol qu'ils foulent aux pieds.

Voyez la presse: depuis qu'elle est libre en Angleterre, elle n'a pas cessé de l'ètre en Irlande. Swift publie les pamphlets les plus virulents contre les tyrans de l'Irlande, à l'époque où la tyrannie est la plus terrible (1). En 1797, pendant les apprêts de la guerre civile, les journaux les plus ennemis de l'Angleterre paraissent chaque matin, et un historien protestant, M. Gordon, qui approuve les lois pénales, s'indigne à la pensée qu'on puisse violer le principe sacré de la liberté de la presse.

Sous l'empire des lois pénales, les catholiques d'Irlande ne pouvaient se réunir dans leurs églises pour y prier Dieu selon leur foi, mais ils étaient libres de s'assembler sur la place publique, et d'y délibérer sur les rigueurs qu'ils encouraient. L'exercice de ce droit dépend pourtant du premier magistrat du comté, le shérif, duquel, en cas de refus de sa part, on appelle à un certain nombre de juges de paix; mais, ni le shérif, officier du pouvoir central, ni les juges de paix, qui appartiennent à l'aristocratie, n'ont jamais cru devoir interdire un meeting, parce qu'il était convoqué dans un dessein hostile à leurs intérêts et à leurs passions politiques. Les rares exemples d'un empêchement apporté par l'autorité publique à cet exercice du droit de s'assembler, sont considérés comme de scandaleux abus, et flétris comme des actes d'oppression inoure (2).

En 1792, à l'époque ou la démocratie française ébranlait le monde, l'Irlande catholique s'émut; las de souffrir en silence, le peuple irlandais résolut de porter aux pieds du trone l'expression de ses griefs et sa volonté d'en obtenir le redressement; et d'abord, pour que cette volonté soit bien constatée, une assemblée générale se forme à Dublin composée de députés envoyés par les comtés de toute l'Irlande (1), de sorte qu'au moment mème où le parlement constitutionnel d'Irlande, composé des lords et des communes, tient ses séances et fait des lois pour le pays, une autre assemblée, une espèce d'autre parlement s'établit dans la même ville, discute toutes les questions politiques, délibère, prend des résolutions, les publie, et est bientôt, de fait, le seul parlement national.

Que fera le gouvernement dans cette circonstance? Commandera-t-il un détachement de dragons et une pièce d'artillerie pour disperser une assemblée dangereuse? Non, cette assemblée peut être dangereuse, mais elle n'est pas illégale; avant de la former, ceux qui l'ont provoquée se sont d'abord enquis de leur droit, et d'éminents jurisconsultes ont déclaré qu'une pareille réunion n'était point contraire aux lois du royaume. C'en est assez pour que, dans ce pays déchiré par les partis, ceux qui ont la loi pour eux se reposent tranquilles sur leur droit, et pour que le gouvernement, que ce droit inquiète, se croie obligé de le respecter (2).

Qui le croirait? Jamais, en Irlande, à aucune époque, le principe de la responsabilité des agents du pouvoir devant l'autorité judiciaire, n'a été méconnu, et l'on voit ce principe demeurer en vigueur au milieu de troubles et de révolutions qui détruisent tout. Pendant la terrible crise de 1798, un shérif (3), abusant indignement de son autorité, avait fait fouetter ignominieusement un catholique sur la place publique de Tipperary; celui-ci, dès que la tempête révolutionnaire est passée, poursuit le shérif devant la justice ordinaire, et sur le verdict du jury, le fonctionnaire, reconnu coupable, est con-

damné à payer au plaignant dix mille francs de dommages et intérêts (1).

Jamais, en Irlande, le principe du jury n'a été contesté. Strafford, le plus dur tyran de l'Irlande, sous Charles Ier, ne croyait pas pouvoir confisquer des terres au profit de la couronne, sans recourir au verdict d'un jury qu'il n'obtenait pas toujours (2).

Il y a chez le juge anglais lui-même, au milieu de ses préjugés politiques et religieux, des traditions d'indépendance et de respect pour le droit, qui sont quelquefois plus puissantes que ses passions. Faut-il rappeler ici cette scène admirable, où lord Killwarden, président de la cour du banc du roi à Dublin, dispute au gouvernement la tête d'un malheureux condamné politique? C'était aussi en 1798, dans la plus terrible phase de l'insurrection : Wolf Tone, le chef et le créateur des Irlandais-Unis, venait d'être saisi, dans le lac Swilly, à bord d'une flotte française qui portait une armée destinée à envahir l'Irlande; son crime était flagrant: sujet de l'empire britannique, il était pris les armes à la main ; il amenait l'étranger en Irlande dans le but avoué d'y faire une révolution, de secouer le joug de l'Angleterre, et de proclamer son pays une république indépendante. Traduit devant une cour martiale, il avait été condamné à mort, et selon les formes rapides de la justice militaire, il allait être exécuté sur-le-champ. Cependant, quelque juste qu'elle pût être au fond, cette sentence était illégale dans la forme. Tone, n'ayant jamais été enrôlé dans l'armée anglaise, était justiciable, non d'une cour martiale, mais des cours de justice ordinaire. Cependant le jour, l'heure de l'exécution étaient arrivés. Dans cet état de choses, un membre du barreau irlandais, le célèbre Curran se présente devant la cour du banc du roi, présidée par lord Killwarden, et demande que, vu l'incompétence du tribunal qui a prononcé la sentence capitale,

la cour du banc du roi suspende l'exécution du condamné, et le fasse amener devant elle, en vertu d'un acte d'habeas corpus. « Tandis que je parle ici, dit « l'illustre avocat, mon client est peut-être traîné au « lieu du supplice; je demande à la cour de me prêter « l'appui de la loi, et de délivrer un ordre qui enjoigne « au grand prévôt des casernes d'amener ici la personne « de Wolf Tone. »

Le président lord Killwarden : « Qu'on prépare à l'instant même un acte d'habeas corpus. »

Curran: « Hélas! tandis qu'on préparera cet acte, mon client va mourir peut-être. »

Lord Killwarden: « Monsieur le shérif, rendez-vous bien vite aux casernes, et faites connaître au grand prévôt qu'un acte d'habeas corpus se rédige en ce moment à l'effet de suspendre l'exécution de Tone, et veillez à ce que cette exécution n'ait pas lieu. »

Après ces paroles, la cour et le public, dans une agitation et une anxiété inexprimables, attendaient le retour du shérif; il reparaît bientôt et dit: « Milord, je suis « allé aux casernes, selon votre ordre; le grand prévôt « m'a dit qu'il ne peut obéir qu'au major; le major me « dit qu'il ne peut obéir qu'à lord Cornwallis.» Alors, élevant la voix et d'un ton de majesté vraiment sublime, « Monsieur le shérif, s'écrie lord Killwarden, saisissez-vous du corps de Wolf Tone, arrètez le grand prévôt, arrètez le major, et montrez au général cet ordre de la cour (1).»

Peut-on dire que toute liberté est éteinte dans un pays où le juge, en dépit de ses passions, tient un pareil langage aux agents du pouvoir exécutif?

Dans des temps plus rapprochés de nous, n'a-t-on pas vu l'Angleterre, inquiète des orages qui grondaient en Irlande, menacée par les associations politiques et religieuses formées dans ce pays, ne l'a-t-on pas vue, dis-je, respecter constamment le droit d'association?

Le parlement a bien, dans de certaines circonstances, supprimé telle ou telle association reconnue criminelle ou dangereuse, mais jamais il n'a attaqué en lui-même le principe du droit de s'associer. Quand les White-Boys couvrirent l'Irlande de leur terrible confédération, une loi vint qui définit leur association, et porta contre elle les plus sévères châtiments (1); ainsi le parlement traite toutes les autres sociétés qui, sous des noms divers, ont succédé aux White-Boys, et quand l'association, sans ètre aussi criminelle, paraît dangereuse, le parlement se borne à en prononcer la dissolution. Mais jamais on n'a vu le gouvernement anglais, sous prétexte que de criminelles associations pouvaient se former, attaquer dans son principe le droit de s'associer, interdire l'usage de peur de l'abus, ou ce qui est pire encore, prétendre ré-gler ce droit en faisant dépendre son exercice d'une autorisation officielle, comme si la nécessité de l'autorisation n'était pas négative du droit!

Mais à quoi sert la liberté si elle n'empêche pas la tyrannie? elle sert beaucoup, soyez-en sûr; quand elle ne prévient pas l'oppression, elle en assure le terme; elle est une arme entre les mains du faible, et si vous voyez malheureux un peuple qui a des libertés, croyez que sans elles il serait plus malheureux encore.

Il est une circonstance que trop souvent on oublie. On sait tous les maux qu'endure un peuple libre, parce que la liberté les publie : tandis que dans les pays de despotisme pur on ne sait rien des misères du peuple, que le tyran cache avec d'autant plus de soin qu'elles sont plus affreuses.

Il faudrait récuser les témoignages les plus authentiques de l'histoire pour ne pas reconnaître combien la domination des Anglais en Irlande a été génée par les institutions libres données à ce pays. Peut-être se trouverat-il des gens qui, voyant les Anglais embarrassés dans leurs persécutions par les droits donnés aux opprimés, seront d'avis que les persécuteurs ont été mal avisés de se créer de pareilles entraves. Il est triste, j'en conviens, pour les amis du despotisme, de rencontrer des libertés jusque chez un peuple asservi; il y a là, sans nul doute, de quoi les surprendre et les chagriner. Quant à moi, je trouve beau ce sentiment volontaire ou instinctif qui porte l'oppresseur à donner des garanties à sa victime, et à poser ainsi d'avance lui-même les limites de sa tyrannie.

Ces formes libres, qui ne sont point inutiles dans le présent, seront d'ailleurs le salut de l'avenir. La grande charte n'empèche point, il est vrai, le despotisme des Tudor de s'établir en Angleterre; mais le jour où, las de ses despotes, le peuple anglais aspire à s'en délivrer, il trouve sous sa main les ressorts tout préparés d'un gouvernement libre. C'est ainsi que sous un régime de tyrannie tout peut être prêt pour la liberté; de même qu'il pourrait arriver que, sous un gouvernement doux et libre, tout se préparât pour la servitude.

Le jury, la presse, l'association, la responsabilité des agents du pouvoir, l'habeas corpus, se rencontrent en Irlande avec bien des actes arbitraires et oppresseurs : mais n'est-ce pas à ces droits toujours conservés que l'Irlande a dù de conquérir chaque jour ceux qui lui manquaient?

L'Îrlande est sans doute bien misérable: elle est pourtant plus avancée qu'on ne pense dans la science constitutionnelle. Il y a une foule de questions politiques qui, chez nous, sont douteuses pour le plus grand nombre et qui, en Irlande, n'embarrassent personne. Jamais, par exemple, dans ce pays, on n'aurait l'idée de demander un droit politique sans en réclamer la garantie. D'autres pays plus heureux sont moins éclairés. L'Irlande ressemble à ces contrées envahies qui, après les plus ter-

ribles luttes nationales, ont fini par chasser l'étranger de leur sein; elles savent tous les arts de la guerre et de la victoire, mais leur sol est couvert de dévastations et de ruines; elles sont indépendantes, mais pauvres.

Et la pauvreté de l'Irlande est bien loin de s'évanouir en même temps que ses libertés se consolident et s'accroissent. Il semble, au contraire, qu'à mesure que l'Irlandais conquiert des droits politiques, sa misère sociale s'augmente proportionnellement. Il est certain que l'Irlandais, qui n'a jamais été aussi libre qu'il l'est présentement, n'a jamais été aussi malheureux.

C'est une terrible vérité dont les preuves abondent. que jamais les propriétaires irlandais n'ont été aussi durs qu'ils le sont en ce moment pour leurs fermiers et pour les pauvres agriculteurs qui couvrent leurs domaines. Ceci s'explique sans peine : lorsque les cultivateurs d'Irlande étaient tenus par la loi dans une condition inférieure, le riche les traitait à peu près comme le maître traite ses esclaves, qu'il opprime suffisamment pour leur faire sentir le joug, et auxquels il laisse assez de liberté pour que ceux-ci puissent l'enrichir en travaillant. Mais ce calcul, que faisait autrefois le propriétaire irlandais, est aujourd'hui dominé chez lui par la passion. Depuis que son pouvoir est contesté, et que l'esclave se dresse devant lui en homme libre, le besoin d'abaisser celui-ci l'emporte sur l'intérêt de s'en servir. Le petit fermier, jadis dépouillé de droits politiques, est maintenant électeur; il envoie depuis peu des catholiques au parlement; il vote aux élections contre son propriétaire... C'est son droit ; mais, de son côté, le propriétaire a le droit de le chasser de sa ferme; et ce droit, il en use rigoureusement (1).

On ne voit plus aujourd'hui deux ou trois protestants s'assembler en vestry et imposer la population catholique de la paroisse pour la construction et l'entretien du culte qui, n'intéressant qu'eux, doit être à leur charge; mais ces deux ou trois protestants, grands propriétaires de la paroisse, voulant alléger le fardeau qui désormais ne pèse que sur eux, expulsent de leur ferme des fermiers catholiques et mettent à la place de ceux-ci des protestants qui supportent avec eux leur part de la charge du culte.

Nous avons vu qu'il y a guerre entre les riches et les pauvres, entre les gouvernants et les gouvernés; or, plus les pauvres acquièrent de force, et plus la crainte et l'irritation des riches deviennent grandes. Les lois oppressives sont abolies, mais l'oppresseur reste toujours; et, dans sa colère d'être dépouillé, après avoir été spoliateur, il tire encore un terrible parti des seuls pouvoirs que lui donne le droit commun. C'est une situation tout à fait extraordinaire que celle de ces riches ne faisant plus les lois qu'ils sont cependant toujours chargés d'administrer; et c'est là encore une des causes de leur rigueur toujours croissante. Chaque loi nouvelle conçue dans un esprit plus tolérant envers les catholiques et plus libéral envers les pauvres, leur paraît une attaque contre leur autorité autant que contre leur culte, et on les voit alors se prévaloir plus étroitement de ceux de leurs droits qui ne sont pas entamés. Cette disposition explique comment, avec plus de libertés, le pauvre Irlandais souffre peut-être plus de persécutions. et comment, tandis que le pays est plus riche, celui qui le cultive est plus pauvre. La terre produit une fois plus qu'il y a cinquante ans, et l'agriculteur est une fois plus misérable (1).

Conclura-t-on de ce qui précède que le sort présent des Irlàndais soit pire que n'était leur condition il y a cinquante ans? Non: les misères qu'ils éprouvent en ce moment sont de celles que la guerre traine à sa suite: ils souffrent parce qu'ils combattent; mais la lutte montre leur force; et je ne saurais plaindre l'esclave blessé dans l'action où il gagne la liberté.

Et si, après avoir échappé à l'oppression politique. l'Irlande parvient jamais à se soustraire à sa misère sociale, n'est-ce pas d'abord à ses libertés qu'elle le devra? Qui pourrait contester les bienfaits que l'Irlande tire en ce moment de la seule liberté de la presse? Qui a mis au grand jour les vices de son état social et politique sinon la presse, dont la voix, puissante même à tromper, est si forte quand elle est un organe de justice et de vérité? N'est-ce pas elle qui a dévoilé, dans le gouvernement irlandais et dans son aristocratie, des excès et des iniquités qui ne se peuvent perpétuer que dans l'ombre, et que sa lumière éclatante a condamnés à périr? Chaque jour elle révèle les maux de l'Irlande qui n'étaient guère plus connus de l'Angleterre que du reste du monde ; chaque jour sa publicité impitoyable les proclame, et après avoir étalé sous les yeux du maître les hideuses plaies de l'esclave, vient demander compte des plaies encore plus bideuses de l'homme libre; et à présent que ces maux sont mis à nu, il faudra bien les guérir. Comment le seront-ils? Je ne sais encore; mais ils doivent l'être, car leur énormité appelle le remède.

#### CHAPITRE II.

Où l'on montre par quelles causes l'Irlande, qui est maintenant un pays libre, tend à devenir un pays démocratique.

Dans leur résistance à l'oppression politique, les Irlandais ont triomphé; aujourd'hui qu'ils ont le secret de leur force, se borneront-ils à se défendre? N'attaqueront-ils pas à leur tour? Jusqu'à présent ils ont lutté pour obtenir que les garanties de la constitution anglaise leur fussent accordées sincèrement; mais, s'il était vrai que les institutions aristocratiques qui contentent l'Angleterre ne pussent pas satisfaire l'Irlande, celle-ci ne se servirait-elle pas des libertés propres à l'aristocratie pour attaquer l'aristocratie elle-même? C'est-à-dire qu'au moyen des institutions qui lui manquaient et qu'elle a conquises elle aurait le pouvoir de repousser les institutions qu'elle possède, et dont elle ne veut plus. L'avenir nous est voilé; mais le passé et le présent s'offrent à nous, qui nous montrent en Irlande de terribles orages s'amassant au-dessus de cette aristocratie, source de toutes les misères irlandaises. Et les périls qui menacent l'aristocratie irlandaise, ne lui viennent pas seulement de ce que l'Irlande a conquis des libertés; mais surtout de ce qu'un certain assemblage de faits, de principes et d'accidents, travaille à faire de cette société libre une société démocratique. Quels sont ces faits, ces accidents, ces principes? Quelques-uns se présentent d'eux-mêmes à nos regards.

Le premier est la grande association nationale; le second, l'autorité d'un grand chef, M. O'Connell; le troisième, la puissance du clergé catholique; le quatrième, le caractère de la secte presbytérienne; le cinquième est la naissance des classes moyennes; le sixième, enfin, la nature des partis politiques. Examinons séparément ces éléments nouveaux de la société irlandaise.

#### S Ior. - L'ASSOCIATION.

Il y a pour tout peuple comme pour tout homme tenu en servitude deux conditions morales possibles: le découragement ou l'espérance, l'abattement de l'âme ou l'énergie, la soumission ou la révolte. Tant que l'esclave n'est pas abruti, il aspire ardemment à briser sa chaîne; s'il ne le tente pas, c'est que le poids de ses fers l'écrase et décourage son effort; mais le jour où le nœud qui l'étreint lui permet de se mouvoir, on est sûr que déjà il s'agite pour devenir libre. Le bonheur des esclaves m'a toujours paru un mensonge odieux et une amère dérision; j'estime trop mon semblable pour croire heureux le peuple ou l'homme le plus tranquille dans ses fers.

Jusqu'en 1775 l'Irlande fut dans la situation de l'esclave immobile, abattu ou dégradé. A cette époque il arriva d'Amérique un écho de liberté qui fit tressaillir le captif dans ses chaînes, et le maître dans sa tyrannie. J'ai dit plus haut les phases de ce réveil populaire, et d'abord la grande assemblée des volontaires de 1778, première association qui se forma en Irlande. La lutte engagée par les volontaires, et d'où naquit l'indépendance parlementaire de 1782, n'était point encore nationale; c'était une querelle entre l'oligarchie protestante d'Irlande et le gouvernement anglais. L'aristocratie irlandaise, qui, depuis un siècle, était tout à la fois esclave et tyran, s'était habituée à la tyrannie sans s'accoutumer à la servitude; tout en continuant d'opprimer l'Irlande, elle voulait secouer

le joug anglais. Son triomphe fut d'abord éclatant; mais elle ne vit pas qu'en s'affranchissant, elle donnait à ses propres sujets le plus funeste exemple; elle ne comprit pas qu'en se servant d'eux pour combattre un maître, elle leur enseignait à tourner leurs armes contre elle-même. L'Amérique avait instruit l'Irlande protestante, celle-ci enseigna l'Irlande catholique : c'était d'ailleurs le temps où la France révolutionnaire décrétait et promulguait à coups de tonnerre la liberté du monde.

En 1792 parut pour la première fois sur la scène le peuple irlandais, soulevé contre ses deux tyrans, la faction anglicane établie en Irlande, et l'Angleterre, point d'appui de cette faction. Ce fut le mouvement des Irlandais-Unis, des catholiques du Sud et des presbytériens du Nord, plus unis d'intention que de principe, pactisant avec plus de bonne foi que de raison; première association vraiment nationale, quoique encore très-imparfaite; composée des éléments les plus contraires, mélangée de passions puritaines et papistes, d'utopies philosophiques et de fanatisme religieux, de libéralisme américain et de jacobinisme français; reposant sur une seule base commune, la haine du joug angleis et l'amour de l'indépendance : association généreuse, mais mal définie, incertaine dans ses plans, vacillante dans sa marche, travaillée par mille divisions intérieures, prompte à s'abuser sur sa force, et à caresser des illusions qui aboutirent à la fatale insurrection de 1798.

Avertis par ce terrible effort d'affranchissement, et s'armant contre le sujet rebelle des excès qu'il avait commis en s'égarant dans les voies inconnues de la liberté, les deux maîtres de l'Irlande oublièrent leur querelle mutuelle, et se rapprochèrent pour ne plus se séparer. L'union irlandaise de 1800 fut bien moins l'union de l'Irlande à l'Angleterre que l'accord du parti anglais et de la faction protestante, qui, ne pouvant plus elle-même

gouverner l'Irlande, se jetait dans les bras du maître dont elle avait, vingt ans auparavant, secoué le joug détesté, et remettait à celui-ci tous les instruments de pouvoir et de persécution, à la condition qu'elle reprendrait, comme par le passé, sa part de tyrannie.

Vingt ans d'oppression silencieuse furent le prix de ce pacte réciproque. Mais, pendant la guerre que s'étaient faite mutuellement ses maîtres, l'Irlande avait conquis trop de droits, et dans ses essais malheureux de délivrance, elle avait reçu trop d'utiles leçons pour rester perpétuellement muette et passive dans la servitude. Ce fut encore dans l'association qu'elle trouva le

Ce fut encore dans l'association qu'elle trouva le secret de sa force et l'espoir de son affranchissement. Vers l'année 1825, l'association catholique s'établit sur un plan et selon des principes nouveaux (1). Les volontaires de 1778, les Irlandais-Unis de 1792, étaient plutôt des corps armés, tout prêts à livrer bataille, que des associations formées par des citoyens pour la défense de leurs droits. Le premier de ces corps, presque exclusivement protestant, ne pouvait représenter l'Irlande catholique; le second, dans lequel se confondaient des croyants de tous les cultes, avait fini par effrayer tout le monde par ses tendances et ses manifestes révolutionnaires. La nouvelle association, établie dans un sens de progrès sans violence, d'agitation sans guerre, de résistance sans révolution, attira dans son sein tout ce qu'il y avait en Irlande d'instincts et de besoins d'indépendance.

Quand le gouvernement d'un pays a une racine nationale, s'il s'élève contre lui des orages populaires, on est toujours sûr de le voir appuyé sur une partie plus ou moins considérable de la nation. Ainsi, lorsqu'en Angleterre l'aristocratie est attaquée, celle-ci trouvant parmi le peuple d'ardents et nombreux auxiliaires, on doute si elle ne gouverne pas selon les vœux du plus grand nombre; alors surement il y a encore des oppositions puissantes, mais ce ne sont que des partis en face d'un gouvernement qui est ou paraît être la vraie représentation du pays. Il en est autrement chez un peuple qui obéit à une autorité antinationale. Ainsi, en Irlande, où l'aristocratie est ennemie du peuple, nul ne résiste quand le gouvernement est fort; mais le jour où l'opposition est libre d'éclater, l'hostilité est universelle, et le pouvoir, abandonné, tombe dans l'isolement. Ce sont les opposants qui sont la nation, et le gouvernement qui est un parti. Ces opposants composent aujourd'hui la grande association irlandaise.

Mais comment ce gouvernement peut-il maintenir son action sur un peuple entier ligué contre lui? La difficulté est grande, et, pour en comprendre l'étendue, il est utile de connaître tout ce qu'il y a de démocratique dans l'association nationale d'Irlande. Je crois devoir en exposer ici le plan et en indiquer le caractère.

Je ne sais si j'en ai bien saisi l'esprit et le sens; mais, en cas d'erreur, je ne pourrai m'en prendre au secret et aux mystères de cette association, dont tous les actes se passent à la face du soleil, et sont ainsi livrés au jugement de tous.

Un comité central, séant à Dublin, et composé de membres dont le mode d'élection a varié suivant les circonstances, représente l'association et prend toutes les mesures jugées utiles à la cause commune. Ce comité s'assemble régulièrement, examine les lois proposées au parlement, les discute, censure les actes du pouvoir et ses agents, prend des résolutions, les publie, en un mot agit comme un vrai parlement, auquel il ne manque que le pouvoir régulier de faire des lois obligatoires pour tous. L'association a un journal qui publie ses actes et ses décrets (1).

Comme tous les gouvernements établis, l'association

reçoit un tribut en retour de la protection qu'elle donne; tribut dont la quotité varie, se perçoit suivant des formes diverses, mais finit toujours par être acquitté. En 1825, l'impôt payé à l'association par chacun de ses membres était de deux sous par mois (an penny) (1), taxe légère, mais suffisante pour établir un contrat d'autorité et d'obéissance entre le corps qui la perçoit et l'individu qui la paye. L'association avait des percepteurs qui levaient l'impôt, d'autant mieux payé qu'il était volontaire. Aujourd'hui l'association ne va point chercher l'argent des contribuables, ceux-ci le lui envoient dans la forme de souscriptions individuelles: changement dont les formes signifient peu, mais sont nécessaires pour échapper aux lois par lesquelles de temps à autre le gouvernement attaque l'association. Ainsi, par exemple, dans l'origine les membres du comité central procédaient de l'élection du peuple entier; chaque baronnie envoyait au chef-lieu du comté un certain nombre d'électeurs qui nommaient un ou plusieurs députés pour représenter le comté dans le comité central; ainsi faisaient les trois cent cinquante baronnies et les trente-deux comtés d'Irlande. De sorte que les meneurs de l'association étaient au fond et même dans la forme les délégués du pays. Cette forme électorale, pratiquée en 1792, fut frappée comme inconstitutionnelle par un acte du parlement (the convention act), ce qui n'empêcha pas du'en 1811 et en 1825, l'association employat le même mode pour le choix de ses représentants; mais en 1811 une décision du jury, et en 1825 une nouvelle loi du parlement (appelée the algerine act) (2) ayant dissous le comité de l'association et Fassociation elle-même comme illegale, il a bien fallu recourir à une forme différente d'organisation; et aujourd'hui l'association n'a point de chefs apparents auxquels elle confère l'élection avec un mandat exprès. Chaque réunion de l'association est comme un meeting particulier, où chacun a le droit de se rendre, dont le président est chaque fois nommé à la majorité des suffrages, et dans laquelle tout le monde a le droit de proposer son avis.

Mais quelle que soit la forme, le fond est toujours le même; le nom de l'association varie aussi, quoique ses éléments ne changent guère. En 1823, elle s'appelait l'association catholique; non que les protestants en fussent exclus, un grand nombre, au contraire, en faisaient partie; mais parce qu'alors le grand objet en litige était d'obtenir de l'Angleterre l'émancipation politique des catholiques irlandais. Lorsqu'en 1825 l'association est dissoute par le parlement, elle se reforme aussitôt sous un autre nom; en 1837 et en 1838 elle s'appelait l'association générale de l'Irlande; à l'instant même où j'écris elle a pris le nom de société des Précurseurs (Precursor's society) (1). Dans une harangue récente O'Connell annoncait que bientôt elle s'appellerait l'association nationale. Sous ces dénominations diverses elle est toujours la même, c'est-à-dire la représentation réelle du corps de la nation.

C'est à ce titre qu'elle commande à l'Irlande, et qu'elle est obéie. A sa voix toutes les paroisses d'Irlande s'assemblent; des réunions se forment dans les baronnies, au centre des'comtés, partout où elle ordonne aux citoyens de se mouvoir; le même jour, à la même heure, l'Irlande entière est debout, occupée du même objet, sous le joug d'une même passion, poursuivant un but commun. Il s'agit d'une pétition à présenter au parlement: mais qu'arriverait-il si, au lieu de demander des signatures, l'association appelait des basonnettes?

L'association, qui s'était formée par les sympathies populaires, est devenue chaque jour plus puissante par ses victoires. La fameuse élection de Clare, l'émancipation de 1829, la rébellion de 1831 contre les dimes, le triomphe des candidats populaires dans les élections, sont ses œuvres incontestables. Tont le monde lui obéit mieux depuis qu'elle a prouvé sa force et son habileté.

L'association s'établit la patronne de tous les citoyens: elle provoque et reçoit la plainte de quiconque a des griefs contre l'autorité publique, contre des ministres de l'Église anglicane et surtout contre les magistrats appartenant à l'aristocratie. Depuis que l'association couvre le pays de son égide, il n'y a pas en Irlande de pauvre paysan si faible et si isolé qui n'ant contre le plus riche et le plus puissant oppresseur l'appui du corps entier de la nation.

La cupidité de quelque ministre protestant, apre et rigide dans la collection de ses revenus, lui est-elle signalée, l'association le fiétrit par un blame public: et l'on sait quel sort en Irlande attend ceux qui sont désignés à la haine du peuple. Le pauvre qui devait la dime a-t-il été mis en prison faute de payement, l'association fait les fonds nécessaires pour obtenir sa liberté. Quiconque résiste au payement de la dime reçoit d'elle un appui moral et matériel. Un jour, en 1837, elle accueille avec de longues acclamations un homme qui, assez riche pour payer la dime, l'a refusée et s'est laissé conduire en prison plutôt que d'obéir à la loi (1).

Mais c'est surtout aux approches d'une élection politique que l'association montre sa puissance. Appliquée d'abord à la préparation des listes électorales, elle veille à l'inscription des électeurs indépendants et en fait les frais quand ceux-ci sont pauvres : si des orangistes sont indument inscrits, elle poursuit elle-même leur radiation. Le jour de l'élection étant arrivé, elle fait des proclamations au peuple pour lui enseigner ses devoirs et ses droits; elle lui dit les réformes nécessaires au salut du pays et les engagements que doit prendre tout candidat aspirant à ses suffrages; elle proclame hautement les noms de ceux qui seuls ont droit à se confiance. dit

à chaque localité le représentant qu'elle doit élire, les mérites singuliers de celui-ci, ses talents rares, ses vertus peu communes, et ne déclare pas moits ouvertement les vices, la servilité et l'incapacité du concurrent. L'élection finie, l'association célèbre ses victoires, si elle a triomphé; et, en ce cas de revers, pallie sa défaite. Mais son œuvre électorale n'est pas encore terminée; elle décerne publiquement l'éloge aux citoyens, jadis adversaires, et qui dans la dernière lutte se sont montrés amis, de même qu'elle flétrit impitoyablement les défections imprévues. Elle s'attache surtout à surveiller la conduite de l'aristocratie : un pauvre fermier est-il chassé de sa ferme pour avoir voté contre le gré de son propriétaire, l'association vient à son secours, lui donne une indemnité et livre le nom du propriétaire à l'animadversion générale. Quelquefois elle fait plus : lors d'une élection partielle arrivée en 1836 (1), un malheureux électeur, qui était en prison pour dettes, reçut de son propriétaire, qui était aussi son créancier, la promesse d'être mis en liberté s'il votait pour le candidat tory. Le pauvre Irlandais, tiré de sa prison et amené dans la salle électorale pour y donner son suffrage, allait peut-être céder à la séduction, lorsqu'au moment où il élevait la voix: « Souviens-toi, lui cria sa femme venue la pour l'encourager, souviens-toi de ton âme et de la liberté. » Et le pauvre agriculteur, ayant voté selon sa conscience, retourna en prison. Dans une séance solennelle, l'associa-, tion a décerné à cette femme hérorque une médaille d'argent sur laquelle est inscrite cette noble allocution : « Remember your soul and liberty (2). »

C'est un des caractères particuliers de l'association de ne pas seulement surveiller le gouvernement, mais de gouverner elle-mème; elle ne se borne pas à contrôler le pouvoir, elle l'exerce. Elle fonde des écoles, des établissements charitables, lève des taxes pour leur soutien, protége le commerce, aide l'industrie et fait mille autres actes (1); car, comme la définition de ses pouvoirs ne se trouve nulle part, la limite n'en est point marquée.

A vrai dire, l'association est un gouvernement dans le gouvernement: autorité jeune et robuste, née au sein d'une vieille autorité, moribonde et décrépite: puissance nationale centralisée qui broie et réduit en poussière tous les petits pouvoirs épars çà et là d'une aristocratie antinationale. Il n'est pas exact de dire que l'association anéantit le gouvernement en Irlande: car comment appeler de ce nom l'empire d'une faction qui ne se maintient que par le secours de la force matérielle?

Dans un pays où il existerait des pouvoirs légitimes et réguliers, l'établissement d'une association pareille serait, si elle pouvait s'y former, l'organisation même de l'anarchie. En Irlande, cette association peut bien être un principe et un moyen de révolution politique, mais c'est en même temps le plus puissant élément social qui existe en ce pays.

Avant que l'association irlandaise se fût constituée, le peuple pensait sincèrement qu'il n'était pas de pouvoir temporel qui méritât l'obéissance et le respect, parce qu'il croyait méchante et tyrannique toute autorité humaine. L'association qui, il faut le reconnaître, gouverne l'Irlande, lui a appris, en le soumettant à son pouvoir et en le protégeant, que l'autorité peut être bienfaisante.

C'est à l'association que le peuple irlandais doit de perdre ses traditions de sauvage indépendance, et de contracter des habitudes sociales et régulières. Chose étrange! l'association qui mène l'Irlande est le plus factieux de tots les pouvoirs; il ne se passe guère de jour sans qu'elle pousse le peuple à violer quelque loi; elle lui prescrit comme un devoir civique de refuser le payement de la dime, qui est commandé par la constitution; elle voue au mépris et à la haine publique les corporations municipales qui cependant sont des pouvoirs légalement constitués, l'Église anglicane qui est la première institution du pays, l'aristocratie dépositaire actuelle de toute l'autorité administrative : et cependant, je le répète. l'association a donné au peuple irlandais ses premières notions du droit et de la légalité. Avant que l'association existat, et, par conséquent, avant qu'elle fit entendre ses conseils, le peuple éprouvait les mêmes sentiments de haine contre tout ce qu'elle lui recommande de heir: mais alors il était aveugle et farouche dans ses ressentiments. L'association n'a pas changé le fond de son âme; elle l'a laissé avec toutes ses baines qu'elle a jugées légitimes, et c'est ce qui a fait sa force : seulement elle les a éclairées de quelque lumière : elle a appris au peuple non à les étouffer, mais à les contenir; elle s'est efforcée d'adoucir ses penchants, d'indiquer à ses passions politiques ties voies douces, paisibles, rigoureusement légales, à la place des moyens violents et criminels auxquels il était habitué à recourir; elle l'a accoutumé à recevoir une direction supérieure, et à accepter l'empire d'une autorité toute morale, à la place du gibet, seul pouvoir social auquel il eut foi. Elle n'a pas plié le peuple aux règlés de la loi, mais à une règle : voilà comment un élément d'ordre est sorti du désordre même.

On m'a battu! s'écriait d'une voix lamentable un paysan lors de l'élection de Waterford. — Et pourquoi, lui dit-on, n'avez-vous pas rendu les coups?— Je croyais, répondit-il, que l'association l'avait défendu. La veille de l'élection de Clare l'association porta une défense générale de s'enivrer: pas une goutte de wiskey ne fut bue par le peuple (1).

L'association n'a pas la puissance d'empêcher le White-Boysme, qui tient à des causes bien plus sociales que politiques; mais si êlle ne le détruit pas, elle le limite, elle le combat hautement, le désavoue (1); elle empêche les passions politiques de se porter vers lui, et de chercher en lui un auxiliaire.

Avant l'association, vingt Irlandais ne pouvaient se trouver ensemble sans que leur réunion fit bientôt naître quelque querelle et quelque violence; à la voix de l'association, des milliers, des centaines de mille personnes se rassemblent dans un même lieu, paisiblement, et dans l'ordre parfait d'une milice disciplinée, sans engager la plus légère dispute, sans se livrer au moindre excès: et par ces démonstrations solennelles d'une force tranquille mais menaçante, apprennent à l'Angleterre ce qu'elle doit penser de la sauvage Irlande.

Mais ce qui, dans l'association d'Irlande, me paraît le plus grave et le plus digne d'attention, c'est ce qu'il y a de profondément démocratique dans ce gouvernement du peuple par un pouvoir central, unique, émané de la volonté universelle, expresse ou tacite, résumant en lui tous les éléments nationaux, tout-puissant par l'assontiment populaire; pouvoir absolu dans ses actes, quoique soumis constamment au contrôle de tous; nivelant tout au-dessous de lui, mandant à sa barre toutes les puissances aristocratiques de la nation, accoutumant ainsi le peuple à l'égalité sociale et politique; pouvoirmobile, insaisissable quoique perpétuel, changeant sans cesse de nom, de forme et d'agents, quoique toujours le même; c'est-à-dire une démocratie constituée dans un pays qu'on prétend gouverner avec des institutions aristocratiques.

## S II.-O'CONNELL.

Le mouvement de l'association est celui de toute l'Irlande; mais ce grand travail de la nation a des agents partieuliers, et il en possède un tout à la fois si considé. rable et si célèbre, que je ne crois pouvoir le passer sous silence : je veux parler d'O'Connell. Si l'association mène l'Irlandè, c'est O'Connell qui gouverne l'association. O'Connell exerce sur son pays et sur l'Angleterre elle-mème une si extraordinaire influence, qu'en l'omettant ici ce serait négliger plus qu'un homme, et presque un principe. Il me semble donc nécessaire, pour donner sur lui quelques détails, de me détourner un instant du cours d'idées dans lequel je suis engagé, et vers lequel ce sujet me ramènera d'ailleurs tout naturellement.

Chaque jour, de notre temps, on voit les grands hommes devenir plus rares. Ce n'est pas qu'il se fasse de moins grandes choses qu'autrefois; mais ce qui se fait de grand parmi les peuples, au lieu d'ètre exécuté par tel ou tel homme, l'est par plusieurs, et à mesure qu'un plus grand nombre concourt à l'œuvre, la gloire particulière des agents diminue. Lorsque, dans un pays, je ne vois aucun homme qui s'élève au-dessus des autres, je n'en conclus point que tous les hommes de ce pays soient petits, j'en tirerais plutôt la conséquence qu'ils ont tous une certaine grandeur. Nulle part, les grandes individua-. lités ne sont plus rares que dans les pays d'égalité générale. Voyez les États-Unis; où trouver un niveau commun plus haut avec moins de sommités individuelles? L'Irlande, avec ses immenses misères, ses contrastes de luxe et d'indigence, avec ses masses grossières, animées de passions homogènes, était peut-être le sol le mieux préparé pour faire éclore la grandeur d'un seul homme.

La puissance d'O'Connell n'est-elle pas une des plus extraordinaires qui se puissent concevoir? Voici un homme qui exerce, sur un peuple de sept millions, une sorte de dictature; il dirige presque seul les affaires du pays, il donne des conseils qu'on suit comme des com-

mandements, et cet homme n'a jamais été investi d'aucune autorité civile; d'aucun pouvoir militaire. Je ne sais si, en consultant l'histoire des nations, on trouvera un seul exemple d'une pareille destinée; voyez, depuis César jusqu'à Napoléon, les hommes qui ont dominé les peuples par leur génie ou par leur vertu, combien en compterezvous qui, pour établir leur puissance, n'aient eu d'abord. soit la majesté de la toge, soit la gloire des armes? Le nom de Washington serait-il seulement arrivé jusqu'à nous, si, avant d'être législateur, ce grand homme n'eût été guerrier? Qu'eût été Mirabeau sans la tribune de la constituante? et Burke, et Fox, et Pitt, sans leur siége au parlement? O'Connell est membre du parlement britannique; mais sa plus grande puissance remonte au temps où il ne l'était pas : elle date de la fameuse élection de Clare; ce n'est pas le parlement qui a fait sa force, c'est à cause de sa force qu'il est entré au parlement.

Quel est donc le secret de cet empire obtenu sans aucun des moyens qui, d'ordinaire, en sont l'unique source? Pour comprendre cette singulière fortune de l'homme, il est nécessaire de remonter à la situation politique qui en a été le point de départ, et qui en est encore aujourd'hui la base.

Après la funeste catastrophe de 1798, l'Irlande abattue, expirante, sous les pieds de l'Angleterre qui l'écrasait sans pitié, jugea que, désormais, elle devait renoncer à demander aux armes les biens pour la conquête desquels elle s'était si fatalement insurgée. Elle se trouva alors dans cette situation étrange d'un peuple qui, possesseur de quelques droits politiques, se voit menacé de les perdre pour avoir tenté violemment de conquérir ceux qui lui manquent; qui, par un zèle imprudent à poursuivre une indépendance complète, risquerait de tomber dans une entière servitude, et qui n'aura désor-

mais quelque chance d'obtenir des libertés nouvelles qu'en se contentant de celles qu'il a, et en cessant de contester le droit de ses maîtres; elle se trouva énfin, par l'union de 1800, liée plus étroltement que jamais à l'Angleterre qui, tenant sous sa main l'esclave rebelle, était fortement tentée de le châtier, et ne pouvait cependant le faire sans violer des engagements et des garanties dont le respect est si impérieusement prescrit par la constitution britannique.

Dans cette conjoncture, que fallait-il à l'Irlande? Il lui fallait non un général propre à conduire une armée, mais un citoyen capable de diriger un peuple; il lui fallait un homme dont l'ascendant s'établit par des moyens paisibles et propres à gagner la confiance de l'Irlande, sans faire peur d'abord à l'Angleterre; qui, profondément pénétré de l'état du pays, comprenant également ses besoins et ses périls, eut le grand art de se livrer tout entier aux uns, et d'échapper sans cesse aux autres; jurisconsulte assez habile pour démèler ce qui, dans le code de la tyrannie, avait été aboli, et ce qui était encore en vigueur; orateur assez puissant pour exciter dans l'âme du peuple des passions ardentes contre ce qui restait de servitude, et assez sage pour en arrêter l'élan à la limite de l'insurrection; avocat subtil, autant que tribun fougueux, appliqué à tenir en éveil la colère et la prudence du peuple, assez impétueux pour le pousser et assez fort pour le contenir, capable de le mener à son gré sur la place publique, de l'agiter, de l'adoucir sous sa main; et qui, après lui avoir enseigné à harr les lois sans les violer, sût encore, quand des excès seraient commis, les défendre devant la justice, en excuser les auteurs, et fasciner un jury comme assemblée populaire; il fallait à l'Irlande un homme qui, tout à elle de cœur, ne cessat d'avoir les yeux sur l'Angleterre, sût se conduire avec le mattre aussi bien qu'avec l'esclave, stimuler l'un sans alarmer l'autre, presser les progrès de celui-ci sans troubler la sécurité de celui-là; qui, fort des institutions existantes, en fit son égide pour se défendre, et son glaive pour attaquer; montrât comment un droit appelle un autre droit, une liberté une autre liberté; imprimât dans l'âme de tout Irlandais cette conviction profonde, que ce qui lui manque d'indépendance l'expose à la plus dure tyrannie, mais lui suffit pour conquérir son entier affranchissement; et, après avoir ainsi discipliné l'Irlande, pût un jour présenter à l'Angleterre une nation consti-tutionnellement insurgée, agitée, mais non rebelle, se tenant debout comme un seul homme, et attendant, pour se rasseoir, que justice lui soit rendue. Cet homme qu'appelait l'Irlande, se révéla à elle vers l'an 1810 (1); c'était Daniel O'Connell. Il ne pouvait paraître ni plus tôt ni plus tard; pour le faire naître, il fallait un pays déjà libre et pourtant encore esclave; il fallait assez d'oppression pour rendre l'autorité odieuse, et assez de liberté pour que le tribun du peuple pût se faire entendre; il fallait cet accident singulier d'une tyrannie appuyée sur les lois, pour donner tant d'empire à l'homme auquel ces lois seraient le plus familières, et qui, d'un texte habilement interprété, saurait tirer la liberté du peuple et l'indépendance de son pays. Venu il y a cinquante ans, Q'Connell eût probablement péri au gibet; un demisiècle plus tard on ne l'écouterait plus dans son pavs devenu plus heureux et plus libre.

Sans doute une loi providentielle assurait à l'Irlande quelque grand interprète à ses grandes infortunes; mais c'est pour elle un accident heureux que d'en avoir rencontré un aussi extraordinaire qu'O'Connell. Je ne suis point de ceux qui pensent que l'Irlande doit à O'Connell seul de s'être réveillée de sa servitude; non, les passions, les volontés, la destinée de tout un peuple ne tiennent pas à un seul homme; non, il n'est point donné à un

seul individu, quels que soient son génie et sa puissance, d'être tout pour son pays. Les grands hommes, qui paraissent conduire leur siècle, ne font souvent que l'exprimer; on croit qu'ils mènent le monde, ils le comprennent seulement; ils ont aperçu des besoins dont ils se constituent les défenseurs, et deviné des passions dont ils s'établissent les organes; on s'étonne, quand ils parlent, de ce que leur voix retentit si haut, et l'on ne réfléchit pas que leur voix n'est pas celle d'un homme, et qu'elle est celle d'un peuple. Si l'on étudiait bien O'Connell et le secret de sa puissance, on verrait que son principal mérite est d'avoir adopté la défense de sept millions d'hommes qui souffrent, et dont la misère est une injustice. Il est doux de penser que la résistance à l'iniquité soit une si belle source de gloire. Mais si O'Connell n'a pas créé l'Irlande catholique émancipée. quel autre pouvait aussi bien que lui la représenter? S'il n'a pas seul imprimé à l'Irlande le grand mouvement qui l'a si profondément remuée et qui l'agite encore, comment nier qu'il l'ait prodigieusement hâté et développé? Il n'a pas, il est vrai, fabriqué les instruments de liberté que possède l'Irlande; mais quel autre aurait su les manier comme lui? Quel est celui qui, en face des besoins de l'Irlande, eneut fait une aussi savante étude, les eut saisis avec une aussi profonde intelligence, et eut mis à leur service d'aussi grandes facultés?

J'ai dit que l'intérêt de l'Irlande demandait une guerre constitutionnelle, une paix sans cesse agitée, un état intermédiaire entre le régime des lois et l'insurrection.

Considérez avec quel art O'Connell organise le plan de cette association qui va devenir maîtresse de l'Irlande, et qu'il s'agit de créer en dépit des lois destinées à l'empêcher de naître! Il est aujourd'hui bien reconnu de tous que l'association irlandaise n'a dû sa vie et ne doit, chaque jour, son salut qu'à l'infinie sagacité d'O'Connell qui, après

l'avoir préservée dès son berceau de l'atteinte des lois alors en vigueur, sait ensuite la garantir des coups dont la menacent sans cesse de nouvelles lois; si le parlement la dissout, la fait revivre aussitôt; imagine toujours pour elle une forme que le législateur a omis d'interdire; s'expose personnellement, pour la sauver, à tous les périls auxquels on est sujet en éludant les lois, et arrache enfin à ses adversaires cet aveu, qu'il est bien aisé de dire qu'il faut arrêter M. O'Connell et le livrer à la justice, mais que la difficulté est de le surprendre en défaut, et de trouver une loi qu'on puisse l'accuser d'avoir formellement violée (1). Enfin l'association triomphe de toutes les attaques, elle est dominante, O'Connell en est le chef; et quel chef! quel zèle! quelle prudence! quelle sagesse impétueuse! quelle fécondité d'expédients! quelle variété de moyens!

Voyez O'Connell paraissant en 1825 devant le comité de la chambre des communes qui se livrait à une enquête sur l'état de l'Irlande : admirez avec quelle simplicité lucide, avec quelle ingénieuse candeur O'Connell expose les rigueurs qui alors encore pesaient sur l'Irlande catholique, ne melant pas à son récit un seul mot d'amertume, ne parlant que de paix, d'union et d'harmonie; assurant ses auditeurs qu'une fois l'émancipation parlementaire accordée, les protestants et les catholiques, divisés entre eux, mais non ennemis, s'aimeront comme des frères; répondant à toutes les objections, disant tous les griefs, indiquant le remède à tous les maux, ne laissant pas obscure une seule des misères de l'Irlande, pas incertaine une seule de ses persécutions, et prononçant, au milieu de mille piéges tendus et de mille inter-ruptions inévitables dans tout interrogatoire de cette espèce, le plaidoyer, sinon le plus beau, du moins le plus utile, qui jamais ait été fait dans l'intérêt d'un

peuple opprimé (2)!

Mais cet homme timide et modeste qui, devant une commission du parlement anglais, tient ce langage conciliant, est-ce le même dont la voix formidable retentit dans le comté de Clare (1) et qui dit au peuple : La loi vous défend d'envoyer un catholique au parlement! eh bien! je suis catholique, nommez-moi. Est-ce le même homme, tout à l'heure si modéré, si calme, qui maintenant fait un appel à toutes les passions du peuple, éveille toutes ses sympathies, excite ses plus ardents enthousiasmes, brise d'un seul coup les liens par lesquels l'aristocratie tenait ses inférieurs dans sa dépendance, sépare le catholique du protestant, le fermier du propriétaire, le vassal du seigneur, attire à lui tous les suffrages, et laisse dans un isolement profond et imprévu cette aristocratie toute stupéfaite de l'audace et du succès de son ennemi!

Les principales armes dont se sert O'Connell, dans cette guerre constitutionnelle dont il est le général, sont ses discours dans le parlement, dans l'association, dans les meetings; ses harangues électorales et ses publications par le moyen de la presse. Les travaux du parlement qui le retient la moitié de l'année, et où il se fait entendre à l'occasion de toute question de quelque importance, ceux de l'association, qui ouvre ses séances quand le parlement a clos les siennes, et dont O'Connell fait à peu près tous les frais, n'offrent point un aliment suffisant à son inconcevable activité. Les meetings ou assemblées populaires qui, en Irlande comme en Angleterre, se réunissent à tout propos, et dans lesquelles O'Connell domine comme il y excelle (2), sont encore trop peu pour satisfaire le besoin d'action qui le dévore. Il ne laisse échapper aucune occasion de dire sa pensée au peuple et d'exercer sa puissance. Une élection générale se prépare-t-elle? O'Connell la dirige presque souverainement; il dit à tel collége électoral : Nommez celui-ci ; à

tel autre: Ne nommez pas celui-là; et toujours il est obéi. Informé qu'une élection importante est douteuse dans le Nord, il s'y rend en toute hâte, fait entendre sa voix toute-puissante sur une multitude irlandaise, et le candidat qu'il a soutenu triomphe; de là, sans prendre un instant de repos, il vole vers le Sud où il a appris qu'une autre élection périclite, il fascine et entraîne ses auditeurs, fait élire son fils, ou son gendre, ou quelqu'un des siens; et, reprenant sa course en descendant des hustings, il arrive à Dublin précisément à l'heure des séances de l'association, dans le sein de laquelle sa parole retentit plus fraiche et plus sonore que jamais. O'Connell est doué d'une infatigable ardeur; quand il n'a point l'occasion d'agir, il parle; s'il ne parle pas, il écrit; du reste, actes, paroles, écrits, tout est dirigé vers un but unique, le peuple, et parvient à ce but par la même voie, la publicité. Il se passe à peine, dans toute l'année, un seul jour sans que la presse publie, soit une résolution, soit un discours, soit une épître d'O'Connell.

Ce qui distingue O'Connell, ce n'est pas l'éclat de telle qualité particulière, c'est plutôt l'assemblage de plusieurs qualités communes, mais dont la réunion est singulièrement rare. On citera sans peine tel ou tel orateur plus remarquable que lui, tel homme d'action plus habile, tel écrivain plus distingué; mais cet orateur plus brillant serait incapable d'agir; cet homme d'action ne sait pas écrire; cet écrivain supérieur ne sait ni agir ni parler. O'Connell, qui probablement ne fût devenu célèbre ni par des livres, ni par des harangues, ni par des actes politiques, se trouve aujourd'hui le plus illustre de ses contemporains parce qu'il est capable, quoique dans un ordre secondaire, de ces trois choses à la fois. Il est cependant juste de dire qu'au barreau O'Connell est supérieur, et que dans les assemblées populaires il est sans rival.

Il y a dans la fortune d'O'Connell quelque chose de plus surprenant que son origine, et que les moyens par lesquels elle s'est établie; c'est la durée de sa puissance, puissance toute fondée sur cette base fragile qui s'appelle puissance toute rondée sur cette base rrague qui s'appene la faveur populaire. On voit encore des hommes qui sont grands un jour, les héros d'un fait, l'expression d'un événement considérable accompli par eux ou par la nation dont ils dirigent les efforts, et dont la puissance s'évanouit d'ordinaire avec la grande circonstance dont ils sont les représentants; mais ce qui ne se rencontre guère, c'est cet empire continu d'un homme qui, pendant vingt an-nées, règne sur son pays sans autre titre que l'assentiment populaire, chaque jour nécessaire, donné chaque jour. C'est peut-ètre de toutes les existences la plus grande et la plus magnifique, mais c'est aussi la plus laborieuse. La vie d'O'Connell est une perpétuelle entreprise, un combat qui ne finit point. Qu'il cesse un seul jour d'agir, de parler, d'écrire, sa puissance croule aussitôt. L'homme que son pays a revêtu de la magistrature suprême est encore fort et obéi, après que les causes de son élévation sont passées; et, président ou roi, il peut demeurer tel dans la plus complète inertie. O'Connell se reposant n'est plus rien; son pouvoir ne se maintient qu'à la condition d'une action incessante; de là cette agitation fébrile qui le distingue et qui, il le faut dire, fait son bonheur en même temps que sa gloire; car le repos est antipathique à son infatigable nature.

Si, du reste, il est facile de concevoir comment il faut des efforts continus pour perpétuer cette puissance qui meurt et renaît chaque jour, on comprend moins aisément comment celui à qui le besoin d'agir sans relâche est impérieusement prescrit, trouve toujours sous sa main d'abondants éléments d'action. O'Connell excelle autant à les découvrir qu'à les exploiter. A peine un grief de l'Irlande est-il satisfait, que son œil vigilant

aperçoit un grief nouveau qui va devenir le texte de ses plaintes; son tact est merveilleux à prendre le devant des passions populaires, à les deviner; il ne pense pas autrement que tout le monde, il pense plus vite, et il dit le premier ce que tout le monde allait dire. De toutes ses facultés la plus éminente, c'est sans contredit l'extrême bon sens dont il est doué, à l'aide duquel il mesure tout d'un coup la difficulté, voit aussitôt le meilleur parti à prendre, et juge si surement le présent, que nul n'est aussi près que lui de l'avenir: intelligence profonde qui est encore du génie, et de tous les génies le plus bienfaisant pour les peuples, quand l'égoïsme ne l'altère pas à sa source.

Beaucoup se représentent O'Connell sous les traits d'un ardent et dévot catholique poussé par le fanatisme religieux à défendre la liberté. Pour juger à quel point cette opinion est juste, il faudrait pouvoir lire au fond des cœurs; or c'est un don qui n'appartient qu'à Dieu. Si cependant il était permis de hasarder un jugement sur les sentiments les plus impénétrables de l'àme, je dirais qu'ici encore il y a chez O'Connell plus de bon sens que de passion, plus d'intelligence que de foi. O'Connell parle à l'Irlande la seule langue que l'Irlande comprenne : il juge trop bien l'Irlande pour ne pas reconnaître que rien ne s'y peut faire si ce n'est par l'influence du catholicisme, et il serait peut-être catholique fervent par raison politique s'il ne l'était pas par conscience religieuse.

D'autres qui ne considérent O'Connell que dans sa vie politique, se demandent s'il joue un rôle, ou s'il obéit à une conviction. C'est un doute qu'il semble bien difficile d'admettre. En quoi! il n'est pas de petit procureur à gages qui, quand il a, tant bien que mal, plaidé durant quelques heures la plus mesquine cause pour le plus piètre client, ne soit presque convaincu de la sainteté de son droit, et ne s'anime jusqu'au zèle, quelquefois jus-

qu'au désintéressement: et l'on demande s'il y a de la bonne foi et du dévouement sincère chez l'homme qui, depuis trente ans, défend la même cause; la cause d'un peuple entier, d'un pays qui est le sien; une cause à laquelle il a dévoué toute sa vie, à qui il doit toute sa gloire; la cause la plus équitable qui ait jamais existé, et qu'il croirait juste encore, alors même qu'elle ne le serait pas?

O'Connell est en butte à des attaques qui, si elles ne sont pas plus méritées, sont plus faciles à comprendre. Les partisans déclarés de l'obéissance passive ne peuvent lui pardonner ses allures libres et ses tendances révolutionnaires; et ceux qui regardent l'insurrection armée comme l'unique remède à la misère du peuple, lui imputent tous les maux de l'Irlande, qui souffre et ne se révolte pas. On conçoit que la conduite d'O'Connel ne satisfasse ni les uns ni les autres. Il y a dans le principe politique qui lui sert de guide, dans cette doctrine intermédiaire entre le respect des lois et l'agression, quelque chose de mixte qui rend son carectère presque insaisissable, faisant d'O'Connell tantôt un sujet loyal, tantôt un partisan factieux, aujourd'hui incliné devant le roi, demain rei lui-même sur la place publique : moitié démagogue. moitié prêtre. Pour juger O'Connell, il faut l'envisager à la sois sous ce double point de vue. O'Connell n'est ni un homme de pure opposition parlementaire ni un homme de révolution; il est l'un et l'autre, tour à tour et selon les cas. Son principe en ces matières se forme sur la circonstance; tout pour lui consiste à obéir et à résister avec discernement. O'Connell, chez qui le bon sens domine toujours la passion, ne poursuit jamais que ce qui est possible. Trouve-t-il que l'opinion publique est froide sur une question de réforme, il poursuivra cette réforme dans le parlement, avec l'arme seule de la logique, et l'unique secours de la raison. S'agit-il, au contraire, d'un

sujet qui excite les passions populaires et pour lequel il y ait chance de voir la nation entière prendre fait et cause, O'Connell ne se borne plus à raisonner, il agit. Il n'invoque plus seulement un principe, il fait un appel à la force. C'est ainsi que, dans les temps qui ont précédé l'émancipation catholique obtenue en 1829, il avait mis l'Irlande sur pied ; ainsi , en 1851 il soulevait toute l'Irlande contre le payement de la dime ; remarquez qu'il la soulevait, mais ne l'armait pas ; il déployait un appareil menaçant, et attendait que le pouvoir irrité lui donnat, en l'attaquant, les avantages et les priviléges de la défense. O'Connell sait merveilleusement le parti qu'il peut tirer de la légalité, et jusqu'où il peut aller dans la violence; il pense que c'est folie à un peuple qui possède des libertés, de délaisser ces armes puissantes de combat dont l'usage est légitime et exempt de tous dangers, pour recourir à cette arme extraordinaire, la révolte, dont l'emploi est si périlleux, et l'effet si incertain. Si O'Connell croyait qu'une bonne et franche insurrection réussit à l'Irlande, et fit d'elle un peuple heureux et libre, il serait sans doute révolutionnaire. Il eut applaudi au mouvement des volontaires de 1778; mais je doute qu'en 1792 il se fût engagé dans le mouvement pourtant plus national des Irlandais-Unis. Les premiers avaient pour eux des chances de succès qui manquaient entièrement aux seconds. O'Connell a l'âme et la mémoire chargées de toutes les misères qu'ont attirées sur l'Irlande ses violents essais d'indépendance : de là son effort constant pour créer ce qu'il appelle l'agitation constitutionnelle, ce système indécis entre la paix et la guerre, entre la soumission et la révolte, entre l'opposition légale et l'insurrection : système qui sans doute ne confère point aux peuples les rapides bienfaits d'une révolution soudaine et prospère, mais qui aussi n'expose point le pays aux ter-ribles responsabilités d'une insurrection malheureuse.

Mais soit que l'on considère O'Connell comme un ardent sectaire ou comme un grand chef de parti, politique ou enthousiaste, parlementaire ou révolutionnaire, on est dans tous les cas obligé de reconnaître en lui une extraordinaire puissance; et ce qui, dans cette puissance, frappe surtout les regards, c'est ce qu'elle contient de profondément démocratique. O'Connell est tout naturellement, et par le fait seul de son existence politique en Irlande, l'ennemi de l'aristocratie; il ne saurait être l'homme d'une population irlandaise et catholique, sans être l'adversaire de l'oligarchie anglicane. Peut-être dans aucun pays le représentant de l'intérêt et de la passion populaires n'est-il aussi nécessairement qu'O'Connell l'ennemi violent des classes supérieures; parce qu'il n'y a peutêtre pas de pays au monde où il existe une séparation aussi nette, aussi profonde, aussi absolue qu'en Irlande entre l'aristocratie et le peuple.

Il ne faut donc pas s'étonner si O'Connell livre à l'aristocratie d'Irlande une guerre éternelle; rien ne le saurait contenir dans ses attaques que ses passions lui conseillent, et que sa raison ne lui interdit pas. Il ne faut pas s'étonner non plus si O'Connell, l'idole du peuple, excite dans les rangs élevés de la société des inimitiés ardentes. Il n'y a peut-être pas d'homme qui soit tant aimé et si haï. Les ressentiments de l'aristocratie contre lui sont assurément bien naturels; mais malheur au grand seigneur d'Irlande qui, incapable de haïr en silence, provoque cet ennemi formidable!

Une jour, au milieu d'un banquet public, faisant allusion au tribut annuel qu'O'Connel reçoit de l'Irlande (1), un lord traita O'Connell de mendiant (beggerman); le lendemain O'Connell vient à la séance de l'association:

« J'ai, dit-il, à vous raconter une agression nouvelle dirigée contre moi par le marquis de \*\*\*, qui s'est permis d'ajouter à mon nom l'épithète de mendiant.

Je voudrais bien savoir de quel droit ce seigneur me traite de la sorte. Quel est son motif? Serait-ce que j'ai sacrifié un revenu égal au moins au produit du plus beau de ses domaines, pour me mettre à même de me dévouer plus complétement à la défense de mes concitoyens, et pour mieux les protéger contre une aristo-cratie qui n'aspire qu'à les fouler aux pieds? Il m'est arrivé ce qui peut-être n'est jamais arrivé à aucun homme, et l'Irlande a fait pour moi ce qu'aucun peuple ne fit jamais pour un simple individu. Oui, cela est vrai, je reçois un tribut, gage du haut prix qu'on attache à mes faibles services. Je m'en glorifie, et je repousse en même temps que j'entends avec le plus profond dédain les injures de cette lâche aristocratie, qui marcherait sur le corps du peuple si elle ne me trouvait sur son chemin. Quels sont, dites-moi, les titres du marquis de \*\*\* à la considération publique? A quoi doit-il les grandes terres qu'il possède en Écosse? Je m'en vais vous le dire. Son ancêtre était lord \*\*\*, abbé de \*\*\* au temps de Knox. Trahissant le dépôt qui lui était confié, il livra les vastes possessions qui dépendaient de son abbaye, après toutefois en avoir obtenu pour lui-même la concession des deux tiers. Vovons maintenant l'origine de ses domaines d'Irlande. Comment sont-ils entrés dans sa famille? - Eh! mais, par la voie accoutumée du temps, par le sacrilége, le parjure, le vol et l'assassinat. Et voilà un homme qui, héritier du fruit de tous ces forfaits, ose attaquer un autre homme dont tout le crime est de s'être constitué le défenseur de ses concitoyens contre les monstres qui, depuis des siècles, écrasent son pays du poids de leur tyrannie (1) ! »

Du reste, ce n'est pas seulement par ses sarcasmes, ses invectives amères et ses fougueuses déclamations qu'O'Connell attaque les hautes classes d'Irlande, et ébranle leur autorité; il les rapetisse par sa grande taille, qui, en Irlande, l'élève au-dessus de tous; il annule surtout leur empire par l'ascendant qu'il a pris sur ceux qui leur doivent obéissance; il détruit leur pouvoir par la domination qu'il exerce lui-même sur toute l'Irlande. Toute grande individualité est nivelante de sa nature; elle est supérieure à ce qui l'environne; mais au-dessous d'elle tout est égal. En plaçant le peuple sous une influence unique, centrale, née du libre assentiment de chacun, O'Connell l'accoutume à ne compter pour rien les priviléges légaux et traditionnels qui, dans un gouvernement aristocratique comme celui de l'Irlande, sont présumés attachés au nom, à la naissance et à la condition sociale.

## § III. — LE CLERGÉ CATHOLIQUE.

Mais de tous les éléments sociaux existants en Irlande, et qui, favorables à la liberté, contiennent aussi des germes de démocratie, il n'en est peut-être point de plus fécond, au moins dans le temps présent, que le clergé catholique. Si O'Connell est le sommet de l'association, on peut dire que le clergé catholique en est la base. Mais O'Connell est un homme dont la puissance est destinée à finir avec sa vie, si même le déclin de son pouvoir ne précède sa mort (1). Le clergé est un corps qui ne meurt point.

Le clergé catholique est ce qu'il y a en Irlande de plus national : il tient aux entrailles mêmes du pays. Nous l'avons vu ailleurs, l'Irlande ayant été en même temps attaquée dans sa liberté et dans son culte, la religion et la patrie se sont mèlées dans l'âme de l'Irlandais, et sont devenues pour lui une seule chose. A force de lutter pour sa religion contre l'Anglais, et pour sa patrie contre le protestant, il s'est accoutumé à ne voir de partisans de

sa foi que parmi les défenseurs de son indépendance; et à ne trouver de dévouement pour son indépendance que parmi les amis de sa religion.

Au milieu des agitations dont son pays et son ame ont été le théâtre, l'Irlandais, qui a vu se consommer tant de ruines au dedans et autour de lui, ne croit à rien de stable et de certain dans ce monde, si ce n'est à son culte; ce culte aussi vieux que la vieille Irlande, ce culte supérieur aux hommes, aux siècles, aux révolutions, qui a traversé les plus sinistres orages et les plus dures tyrannies, contre lequel Henri VIII n'a rien pu, qui a bravé la reine Élisabeth, sur lequel a passé, sans l'abattre, la sanglante main de Cromwell, et que n'ont pas même atteint cent cinquante années de persécutions continues. Pour l'Irlandais il n'y a de souverainement vrai que son culte.

En défendant ce culte, l'Irlandais a été cent fois envahi, conquis, chassé du sol natal; il a gardé sa foi et perdu sa patrie. Mais après la confusion qui s'était faite dans son esprit de ces deux choses, sa religion sauvée est devenue tout pour lui, et s'est encore étendue dans son cœar en y prenant la place qu'y tenait son indépendance. L'autel où il prie est encore sa patrie.

Parcourez l'Irlande, regardez les populations, étudiez leurs mœurs, leurs passions, leur caractère, vous reconnaîtrez qu'aujourd'hui même où l'Irlande est politiquement libre, ses habitants sont encore tout pleins de préjugés et de souvenirs de leur ancienne servitude; voyez seulement leur aspect extérieur: ils marshent le front incliné vers la terre; leur attitude est humble, leur langage timide; ils reçoivent comme une grâce ce qu'ils pourraient demander comme un droit, et ils ne croient point à l'égalité que la loi leur assure et dont on leur donne des marques. — Mais si de la cité vous passez dans l'église, vous êtes tout à coup frappé du contraste. Ici se

redressent les contenances les plus abattues, et les têtes les plus humbles se relèvent, portant vers le ciel les plus nobles regards; l'homme reparaît dans sa dignité. Le peuple irlandais est dans son église, et à seulement il se sent libre, et là seulement il est sûr de son droit. Il occupe le seul terrain qui n'ait jamais manqué sous ses ses pieds.

Ouand l'autel est aussi national, comment le prêtre ne le serait-il pas? De là la grande puissance du clergé catholique en Irlande. Appliqué à renverser le catholicisme, le gouvernement anglais ne pouvait abattre le culte sans détruire le clergé; et l'on a vu ailleurs comment il travailla à la ruine de celui-ci. Cependant, en dépit des lois pénales qui d'ailleurs sommeillaient quelquefois, il y a toujours eu des prêtres en Irlande. Le culte catholique n'y eut longtemps, il est vrai, qu'une existence mystérieuse et clandestine, il était légalement censé ne pas être, et la même fiction s'étendait au clergé; alors même qu'on tolérait le culte catholique, on ne l'autorisait pas, on ne le reconnut même qu'indirectement, lorsqu'en 1798 le parlement anglais vota des fonds pour la dotation du séminaire de Maynooth, destiné à l'éducation des prêtres irlandais. Quoi qu'il en soit, le culte catholique existe aujourd'hui publiquement en Irlande, ses temples s'élèvent, son clergé s'organise, ses cérémonies s'accomplissent au grand jour; il compte quatre archeveques, vingt-trois évêques, deux mille cent cinq églises et deux mille soixante et quatorze prêtres ou vicaires. Ce n'est pas la loi qui le constitue ainsi, mais elle le laisse se former; elle lui accorde une tolérance expresse, et maintenant le clergé catholique, dépositaire de la première puissance nationale de l'Irlande, l'exerce sous l'égide de la constitution. Et pour comprendre cette puissance, ce n'est pas assez de savoir ce qu'est pour le peuple irlandais sa religion, mais encore ce qu'est pour lui son prêtre.

Contemplez ces immenses classes inférieures d'Irlande qui portent à la fois toutes les charges et toutes les misères de la société, qu'un avide propriétaire pressure sans pitié, que le fisc épuise, que le ministre protestant dépouille, que l'homme de loi achève de ruiner. Quel est, dans leurs souffrances, leur unique appui? Le prêtre. Qui leur donne un conseil dans leurs entreprises, un secours dans leurs disgrâces, une aumône dans leurs détresses? Le prêtre. Qui leur accorde (chose peut-être encore plus précieuse) cette sympathie qui console, cette voix amie qui soutient, cette larme d'humanité qui fait tant de bien au malheureux? Un seul homme en Irlande pleure avec le pauvre qui a tant à pleurer; cet homme, c'est le prêtre. Vainement des libertés politiques sont obtenues, des droits consacrés, le peuple souffre toujours. Il y a de vieilles plaies sociales sur lesquelles le remède venu des lois est lent à se faire sentir. Ces plaies du peuple, larges et hideuses, le clergé seul n'en détourne pas les yeux, seul il s'en approche et les adoucit. En Irlande, il n'y a que le prêtre qui ait de perpétuels rapports avec le peuple et qui s'en honore.

Ceux qui, en Irlande, n'oppriment pas le peuple ont, du moins, coutume de le mépriser. Je n'ai trouvé dans ce pays que le clergé catholique qui aimât les basses classes et en parlât dans des termes d'estime. Cela seul m'expliquerait la puissance des prêtres en Irlande.

La mission du clergé catholique, en Irlande, est la plus magnifique qui se puisse imaginer. Elle est un accident : car il fallait, pour la faire naître, un ensemble de misères qui, heureusement, sont propres à ce pays. Mais le clergé irlandais n'a point manqué à sa fortune; un rôle admirable s'offrait à lui, il en a compris la grandeur et il le remplit avec un dévouement sublime : on ne se doute guère, sur le continent, de ce qu'est en Irlande la vie du prêtre catholique qui, dans la guerre terrible que le riche

fait au pauvre, est le seul refuge de celui-ci; et qui met à combattre le malheur de son semblable un zèle, une ardeur, une constance que l'ambition la plus violente et la plus égoïste apporte rarement dans la construction de sa propre fortune.

Il semble, du reste, que tout en Irlande se réunisse pour placer en relief aux regards du peuple les vertus de son clergé.

Quel doit être le sentiment du peuple quand il compare son Église humble et pauvre comme lui, comme lui persécutée, avec cette Église orgueilleuse et magnifique, l'Église anglicane appuyée sur l'État dont elle partage la puissance; lorsqu'une loi dure le contraint de payer à celle-ci des tributs énormes dont il ne lui revient jamais une obole, tandis que le peu qu'il donne à son pauvre clergé, celui-ci le lui rend tout entier, et y ajoute des soins et des dévouements qui ne se payent point: lorsque, sous ses yeux, un ministre protestant, un étranger qu'il ne connaît pas, occupe un bénéfice où il ne prend souci que de sa famille, de ses plaisirs et de ses intérêts; tandis que le prêtre catholique, qui n'a point de famille, point de fortune, point de biens terrestres, qui est enfant de l'Irlande et sorti des rangs populaires, ne vit que pour le peuple et se donne tout à lui?

Que doit-il penser au sein de ses immenses et profondes misères, lorsque chaque jour il entend les riches, presque tous sectateurs de l'Église anglicane, proclamer que l'aumône est le plus grand de tous les maux, qu'elle est pour le peuple une source d'immoralité et de dépravation; tandis que, du haut de la chaire, le prètre catholique frappe de ses malédictions le mauvais riche qui ne donne point au pauvre, et ne cesse de faire entendre ces paroles de charité: Faites l'aumône, et le royaume des cieux vous appartient?

Je n'examine point ici lequel du riche protestant et du

prètre catholique entend le plus sainement les principes de l'économie politique; mais je suis sur tout d'abord que le peuple prend le langage du riche pour celui d'un adversaire, tandis que la parole du second pénètre comme une voix amie jusqu'au fond de son cœur. Qui s'étonnera maintenant de la puissance du clergé catholique en Irlande? Cette puissance a pourtant encore une autre base, et peut-être la plus solide de toutes : de même que le peuple irlandais n'a pas d'autre appui que son clergé, le clergé catholique n'a pas d'autre soutien que le peuple. C'est le peuple seul qui paye son prêtre ; de là l'origine du double lien qui les serre étroitement l'un à l'autre; de là leur dépendance mutuelle, de tous les nœuds le plus. durable. Ajoutons que, dans ce pays où toutes les classes. supérieures et privilégiées sont impopulaires, le clergé catholique est le seul corps plus éclairé que le peuple, dont celui-ci accepte les lumières et le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas purement social; il est encore essentiellement politique. La libre existence de l'Église catholique est peut-être, en Irlande, ce qu'il y a de plus directement hostile au principe qui, pendant des siècles, a dominé dans le gouvernement. Ce n'est pas seulement une Église qui s'élève à côté d'une autre Église; ce n'est pas seulement un corps de vicaires, de prêtres et d'évèques qui s'organise à la face d'un autre clergé, élevant autel contre autel, et faisant entendre prédication contre prédication. Il y a, dans le développement aujourd'hui complétement libre de l'Église catholique d'Irlande, le signe d'un principe nouveau, vainqueur du vieux principe anglican, qui jadis était comme le cœur du gouvernement anglais: la vieille Irlande se sent renattre dans l'Église catholique; la tyrannie protestante (protestant ascendancy) est vaincue; c'est un principe politique, bien plus encore qu'un principe religieux, qui triomphe.

Aussi le prêtre irlandais ne se borne pas à secourir le

peuple dans ses misères sociales, il le protége encore contre l'oppression politique; il ne se contente pas d'être homme et prêtre, il est encore citoyen, et n'est pas moins occupé de la liberté que de la religion.

Pendant longtemps, le clergé catholique, soumis comme le peuple à la persécution, n'avait eu d'autre soin que de s'y soustraire, et il était trop abattu par elle pour conserver aucune puissance de protection ; il se dérobait aux lois pénales, s'efforçait de procurer au peuple les secours spirituels de la religion, et quand il y réussissait, il avait accompli sa tache. Ainsi, au plus fort de l'oppression, le clergé catholique se renferma strictement dans son église, et il s'y tenait encore réfugié, lorsque l'Irlande livrait ses premiers combats et remportait ses premières victoires. Il resta naturellement étranger à l'agitation de 1778, qui était un mouvement protestant; et peu de temps après, quand l'association irlandaise apparut faisant un appel à toutes les forces nationales, il fut d'abord à peu près sourd à sa voix, et puis ne lui prêta qu'un timide concours, qu'il s'empressa de retenir quand l'orage de 1798 vint à gronder.

Cependant ce terrible ouragan passé, les attaques du peuple ayant cessé d'ètre révolutionnaires pour devenir presque légales, des procédés ingénieux d'agression ayant été trouvés, avec lesquels on poursuit les fruits de la rébellion sans risquer aucun de ses périls; périls immenses que le prêtre, prudent pour le peuple et pour lui-mème, ne perd jamais de vue : le clergé catholique, dans ces conjonctures, a fini par épouser vivement la cause du peuple, et, de ce jour, il a été son défenseur le plus efficace, et le plus redoutable ennemi du pouvoir. Il n'y a pas eu, en Irlande, une crise politique à laquelle le clergé catholique n'ait eu une grande part. Il a été le constant auxiliaire de l'association dont il explique au peuple les actes et les décrets. Pas une élection ne se fait

en Irlande sans que le clergé catholique donne ses conseils, pour ne pas dire ses ordres au peuple. Le clergé prend part à toutes les affaires du pays; il se mêle aux assemblées et y fait entendre sa voix. Souvent le prêtre se change en tribun, et la même voix qui recommande de rendre à César ce qui est dû à César, proclame hautement que le devoir de tout bon catholique est de voter contre le protestant, et que le plus humble fermier doit braver les rigueurs du maître, plutôt que de ne pas donner son suffrage suivant sa conscience. Personne aujourd'hui n'ignore, en Irlande, que le succès des élections libérales est presque entièrement dû à l'influence du prêtre qui tient en ses mains l'âme du peuple, et sait opposer aux menaces du riche et du puissant les promesses du ciel et les terreurs de l'enfer. C'est sur la proposition du clergé que l'association a résolu de donner une indemnité aux pauvres fermiers qui, par suite d'un vote indépendant, sont expulsés de leur ferme; ainsi le clergé d'Irlande a introduit la charité dans la politique (1).

clergé d'Irlande a introduit la charité dans la politique (1).

Il n'est pas assurément dans les traditions et dans les principes du clergé catholique de se montrer hostile aux gouvernements établis; et lorsque la divergence du principe religieux l'empèche de s'allier à eux, il s'abstient en général de leur faire la guerre. Regardez la Belgique et la Prusse. Mais ici que voyons-nous? Ce n'est pas seulement un clergé eatholique en face d'un gouvernement protestant avec lequel l'alliance était impossible; c'est un clergé auquel, depuis trois siècles, ce gouvernement livre une guerre implacable, dont la loi proscrivait le culte, déportait les membres, sur lequel tombaient les plus cruelles persécutions dont le souvenir vit encore dans toute l'Irlande; c'est un clergé qui, irrité du mal qu'on lui fait, l'est plus encore peut-ètre de la protection magnifique que l'État accorde à sa mortelle ennemie, l'Église anglicane; un clergé enfin qui, toujours en

guerre avec l'État, n'a jamais eu d'autre ami que le peuple, ce pauvre peuple d'Irlande, qui, après avoir payé le propriétaire, le ministre anglican, l'impôt, les taxes de l'État, du comté, de la paroisse, trouve encore quelques deniers pour faire à son prêtre une digne condition (1). Et l'on voudrait que, lorsqu'une lutte s'engage et se continue pendant un demi-siècle entre le gouvernement et le peuple; lorsque d'une loi, d'une taxe, d'une élection, peuvent sortir la vie, la fortune, la liberté de tous les citoyens; quand tout ce qui est national se range d'un côté, et tout ce qui est ennemi de l'Irlande, de l'autre: lorsque des alternatives de succès et de défaites appellent dans la lice tous les combattants; on voudrait, dis-je, que, placé entre ce gouvernement détesté et ce peuple ami, le clergé demeurat spectateur indifférent du combat!

Non, le clergé catholique voudrait rester neutre, qu'il ne le pourrait pas ; mais, pour adopter la cause populaire, il n'a point de violence à s'imposer. Le prêtre irlandais est bien loin, à l'heure qu'il est, des doctrines d'obéissance passive qu'on a souvent reprochées à l'Église catholique, et suivant lesquelles le peuple, courbé sous la plus pesante tyrannie, n'aurait pas le droit de relever sa tête. On peut juger de l'esprit qui anime le clergé d'Irlande et concevoir ses principes actuels par la réponse que fit, en 1832, devant un comité de la chambre des communes, le docteur Doyle, alors évêque de Carlow (Kildare), dont le nom est en grande vénération parmi le peuple et le clergé d'Irlande.

Le docteur Doyle avait publié une lettre adressée à tous les catholiques irlandais pour les engager à refuser au clergé protestant le payement de la dime et à appuyer leur résistance sur tous les moyens légitimes.

Ainsi, lui dirent les membres du parlement anglais devant lesquels il comparaissait, vous posez en principe

le droit de résister à la loi; et quel sera le fondement de cette résistance? Le jugement individuel de chacun, qui décidera souverainement si la loi doit ou ne doit pas être obéie. Est-il rien de plus anarchique?

«Je pense, répond l'évêque catholique, que si, quand « des abus existent dans un État, les individus étaient « obligés de tenir leur jugement sous le joug de l'auto-« rité qui protége ces abus, il n'y aurait pas pour le « pays de réforme possible ; et l'on verrait alors s'établir « sur les bases les plus larges, non-seulement le prin-« cipe de l'obéissance passive, mais quelque chose encore « de pire que le droit divin des rois; car ce serait le « droit divin des abus. Au nom de Dieu, dites-le-moi, « quel progrès s'est jamais fait dans ce pays, qui n'ait « été l'œuvre d'hommes poursuivant la justice en oppo-« sition à la loi? Pour moi, je n'en connais aucun. « Tout le despotisme de Jacques Ier était rigoureusement « légal. Mème dans la question du tonnage, les tribu-« naux se prononcèrent pour le pouvoir royal. Si vous « en venez à la révolution de 1688, elle se fit, sans aucun « doute, en violation de la constitution, et pourtant elle « est le point de départ de notre prospérité nationale. « Arrivons à l'émancipation catholique. Pendant cin-« quante années, les protestants et les catholiques d'Ir-« lande l'ont poursuivie de leurs efforts; et combien de « crimes ont accompagné l'opposition qu'elle a rencon-« trée! combien de collisions, de haines, d'animosités! « combien de luttes sanglantes! Et pour parler d'un « fait encore plus récent, l'organisation actuelle de la « chambre des communes n'est-elle pas constitution-« nelle (1)? Nul, sans doute, ne niera qu'elle ne le soit. « Cependant cette institution, que la loi protége, le roi « et son gouvernement travaillent à la modifier; et leur « plan de réforme est l'occasion d'émeutes populaires à « Bristol, à Nottingham, etc. Qui imputera au gouver« nement ces émeutes et le sang qui s'y répand? S'il « fallait renoncer à recouvrer un droit parce que la pour-« suite de ce droit traîne avec elle des périls, autant « vaudrait se livrer purement et simplement à la merci « du despotisme ; et Vos Seigneuries ne réussiront jamais « à enchaîner mon intelligence à la lettre de la loi, « au point de m'arrêter dans la poursuite du juste et du « vrai que me montre ma conscience. Prenons donc pour « guide un principe de justice; conduisons-nous d'après « lui, et tenons-nous en garde de notre mieux contre « l'abus; mais n'allons pas, parce que l'abus se trouve « mêlé au principe, sacrifier ce principe lui-même. Si « nous agissions ainsi, mieux vaudrait pour nous cesser « de vivre en société, et nous ne serions certainement « pas dignes de la constitution libre dont la Providence « a doté ces contrées (1). »

Tel est aujourd'hui le langage du prêtre en Irlande. C'est ainsi que d'un élément favorable de sa nature aux gouvernements établis sort un principe fécond de liberté pour le peuple; principe de résistance politique devenu si formidable en Irlande, qu'on se demande quelle autorité est capable de s'y maintenir à l'encontre de lui, et auquel pourtant ses adversaires eux-mêmes osent à peine toucher, parce qu'il est l'unique sauvegarde sociale de ceux dont il attaque la puissance politique. Le clergé catholique est à peu près l'unique source de morale à laquelle le peuple irlandais vienne puiser; lui seul enseigne à ce peuple les règles de conduite privée qui sont encore les plus surs garants de l'honnéteté dans la vie publique; et là même où ses passions politiques sont engagées avec ses intérèts, tout en adoptant la voie du peuple, il s'efforce, en suivant celui-ci, de le diriger, et il y réussit souvent. En tout temps, il a condamné les principes et les actes des White-Boys; et le docteur Doyle les foudroya plus d'une fois de ses excommunications. Si, au

milieu de sa démagogie, l'association est parvenue à répandre parmi le peuple des idées d'ordre et de soumission à une règle, c'est le clergé catholique qui a été son agent immédiat. Si le riche, si le juge de paix auxquels le peuple résiste par le conseil du prêtre, ne sont pas tués et pillés, c'est au prêtre seul qu'ils le doivent. Étrange situation d'une aristocratie dont les membres, pour assurer leur vie et leur fortune, ont en quelque sorte besoin de délaisser leur pouvoir politique! Singulière destinée d'un clergé qui, porté par ses instincts et ses doctrines vers l'autorité, en devient le plus terrible adversaire!

Du reste, dès que le clergé irlandais, dont la doctrine catholique n'est point hostile aux pouvoirs terrestres, sort de son principe, il est tout naturellement, et par un penchant qui lui est propre, l'ennemi de l'aristocratie.

Le christianisme est démocratique de son essence; il est la grande source d'égalité qui coule perpétuellement et inonde l'univers. Le christianisme ne cesse d'être démocratique que lorsqu'il est détourné de son cours naturel.

Si le principe chrétien est le plus démocratique de tous les principes religieux, il faut ajouter que, de toutes les formes sous lesquelles le principe chrétien se manifeste aux hommes, la forme catholique est aussi la plus démocratique. Elle seule passe le même niveau sur tous les hommes, sur tous les peuples, qu'elle soumet à l'empire d'un seul chef, suprême arbitre du genre humain.

Comment donc arrive-t-il que le culte catholique soit parfois l'allié et l'ami de l'aristocratie? C'est que le corps qui représente ce culte, c'est-à-dire le clergé, peut être organisé de telle façon qu'il perde son caractère originaire pour en prendre un autre qui ne lui est pas propre.

Supposez un clergé catholique doté de grands privi-

léges; de là lui viendront d'abord les instincts, les passions, les intérêts de toutes les corporations privilégiées. Supposez que, coexistant dans l'État avec une noblesse, il ait des droits et des avantages analogues à ceux de cette noblesse; que, comme elle, il possède de grands pouvoirs politiques, de vastes domaines, d'immenses richesses; alors il s'établira entre ces deux corps une sympathie naturelle; une tendance constante les portera à se rapprocher, à s'allier étroitement, à se liguer pour l'attaque, à s'unir pour la défense. Alors aussi, ses instincts, ses passions, ses intérêts de corps privilégié, l'éloigneront autant du peuple, c'est-à-dire du plus grand nombre, que ses principes d'égalité chrétienne et d'égalité catholique l'en rapprochaient avant qu'ils fussent altérés; et on le verra d'autant plus se retirer du peuple, que cet autre corps privilégié, son semblable et son allié, la noblesse, s'en tiendra elle-mème plus éloignée; de telle sorte que si celle-ci entrait en guerre avec le peuple, le clergé, cet ami primitif et naturel du peuple, en deviendrait aussi l'adversaire.

Mais on conçoit que rien de semblable ne peut arriver dans un pays où le clergé chrétien et catholique ne possède aucun privilége et n'occupe aucun rang hiérarchique dans l'État; où il existe, à la vérité, une aristocratie, mais une aristocratie protestante en face du peuple catholique, une aristocratie qui, au lieu d'attirer le clergé vers elle par des parités de position, et de le provoquer, ainsi à une alliance, le repousse, au contraire, avec toute la violence qui peut nattre de l'assemblage de passions hostiles, de principes opposés et d'intérèts contraires; dans un pays, enfin, où toutes ces passions, tous ces principes, tous ces intérèts, qui séparent le clergé de l'aristocratie l'unissent au peuple.

Ainsi, en Irlande, le clergé a toute autorité sur un peuple qui ne reconnaît d'autre pouvoir que le sien: situation bien différente du cas où le clergé, uni à un roi absolu, est contenu strictement dans les limites de son influence spirituelle, et de celui où, allié d'une aristocratie, il a une force politique, mais partagée et impopulaire. Ici le clergé catholique a sur le peuple la double autorité, et il la possède seul. C'est ainsi qu'un corps religieux, qu'on voit quelquefois l'appui des princes ou l'allié des corporations privilégiées, est, en Irlande, un des plus puissants éléments de liberté et de démocratie.

## S IV. - LES PRESBYTÉRIENS.

Voici un autre élément de démocratie qui, quoiqu'il ne soit pas d'origine et de nature irlandaises, ne se trouve pas moins en Irlande, et y exerce une notable influence. Je veux parler des presbytériens écossais, venus en Irlande du temps de Jacques Ior, de Cromwell et de Guillaume III (1), et pour la plupart établis dans la province d'Ulster.

Le culte presbytérien et le culte catholique, ces deux adversaires religieux, procèdent de deux principes absolument opposés l'un à l'autre, le premier de la liberté, le second de l'autorité; celui-ci soumettant toutes les volentés, toutes les consciences à une seule conscience, à une seule volonté; celui-là laissant à chacun le soin de former par un libre examen sa conviction individuelle. Mais ces deux principes, si directement contraires, ont un effet démocratique commun, et, par deux voies différentes, conduisent les hommes à l'égalité. Suivant le principe catholique, tous sont égaux sous un seul maître qui nivelle tout au-dessous de lui : dans l'Église presbytérienne tous les individus sont égaux parce qu'ils sont tous souverains. Si l'on pouvait comparer une institution

politique et une institution religieuse, je dirais qu'il y a entre l'Église presbytérieme et la constitution des États-Unis une très-grande analogie. Dans l'une comme dans l'autre l'autorité vient du peuple et de la majorité, et va toujours en remontant par degrés; le presbytère, c'est la commune; le synode, c'est l'État; l'assemblée générale, le congrès. C'est absolument l'opposé de l'Église catholique où l'autorité part d'en haut et descend sur le peuple.

Assurément c'est un phénomène remarquable que la rencontre et le développement simultané dans le même pays de ces deux éléments démocratiques de nature si diverse, et pourtant unis pour travailler ensemble à la même œuvre. Le culte catholique et le culte presbytérien d'Irlande ont été dans l'origine séparés par tant de passions et de préjugés, qu'une simple analogie dans les effets politiques de leur doctrine ne les ett point sans doute rapprochés, s'il n'eût existé d'ailleurs entre eux, dès le principe, une autre cause d'union; cette cause c'est la présence au milieu d'eux d'un adversaire commun, l'Église anglicane, l'alliée du gouvernement anglican.

Pendant longtemps la haine religieuse qui les animait l'un contre l'autre fut plus puissante que l'intérêt politique qui pouvait les réunir; et l'histoire en offre un mémorable exemple. En 1703 on proposa dans le parlement d'Irlande un bill qui avait pour objet de contraindre tous les fonctionnaires publics à prêter un serment conforme au rit anglican. Or, ce bill; destiné surtout à frapper d'incapacité les catholiques irlandais, était conçu dans des termes si généraux qu'il atteignait aussi bien les dissidents méthodistes et les presbytériens que les catholiques eux-mèmes; cependant les presbytériens ne le repoussèrent point; et, en l'acceptant, ils aimèrent mieux s'interdire à eux-mèmes l'exercice d'un droit que

de le laisser aux catholiques. Ici l'intérêt politique cédait

à la passion religieuse (1).

Plus tard la passion religieuse cède à la passion politique; et l'on voit s'unir dans un commun intérêt d'indépendance ceux que la religion séparait; ce changement date de 1789. Déjà avant cette époque les presbytériens d'Irlande avaient plus d'une fois manifesté leurs penchants républicains et démocratiques. Ces grands mouvements de 1778 et de 1782, dans lesquels on vit la moitié d'un peuple sous les armes, ces conventions populaires où les résolutions se délibéraient à la majorité des suffrages, avaient pour point central la province d'Ulster, et pour base la population presbytérienne. Mais alors l'esprit de secte génait encore l'esprit de liberté; et, satisfaits d'obtenir des droits et des garanties pour l'Irlande protestante, les presbytériens de ce temps prenaient peu de souci de la servitude catholique. La révolution française vint imla servitude catholique. La révolution française vint imprimer à leur esprit des tendances plus larges et plus généreuses. La France répandait sur tout le monde des idées de liberté générale et d'émancipation universelle, qui ne trouvèrent nulle part un plus grand retentissement qu'en Irlande, de tous les pays le plus opprimé. Ce ne fut pourtant point parmi les plus misérables, c'est-à-dire parmi les catholiques, que la liberté française rencontra le plus d'écho; ceux qu'elle trouva les plus prompts à adopter ses conseils et ses élans, furent les presbytériens, plus attentifs à sa voix parce qu'ils la comprenaient mieux.

Aussi tout le mouvement irlandais de cette époque est-il imprégné de l'esprit français et des passions de la France. On ne parle plus en Irlande que de la déclaration des droits et de la souveraineté du peuple; à Bublin, à Belfast, on célèbre avec pompe, au 14 juillet de chaque année, l'anniversaire de la prise de la Bastille; chaque victoire que la France remporte contre l'Europe monarchique est pour l'Irlande un sujet de joie et l'occasion d'une fète tout le sur le proper de la prise de la la comprension d'une fète tout un sujet de joie et l'occasion d'une fète tout le sur la chaque la france remporte contre l'Europe monarchique est pour l'Irlande un sujet de joie et l'occasion d'une fète

nationale; à tort ou à raison, s'écrie le péuple irlandais, que la France triomphe! c'est notre cause qu'elle défend, c'est pour nous-mêmes qu'elle combat; c'est la cause de la liberté humaine.

Et dans cet entraînement généreux, des protestants, qui jusqu'alors s'étaient montrés les implacables ennemis du culte catholique, s'établissent ses champions les plus dévoués, et montrent pour son affranchissement plus de zèle et d'impatience que les catholiques n'en témoignaient eux-mêmes. Tous les protestants, qui alors se mirent à la tête du mouvement national et formèrent, en s'unissant aux catholiques, la fameuse association des *Irlandais-Unis*, étaient des presbytériens.

De là date la première alliance survenue entre ces deux mortels ennemis, les catholiques et les puritains. De là aussi la première scission politique arrivée dans le corps des presbytériens d'Irlande: car, tandis que les uns faisaient taire leurs passions religieuses pour n'écouter que leurs sympathies politiques, les autres, fermant l'oreille à la voix de la liberté qui les appelait, restaient opiniâtrément attachés au joug de leurs vieilles haines antipapistes.

Cette division est encore celle que présentent les presbytériens de nos jours. Sur sept cent mille environ dont toute la secte se compose, il y en a à peu près la moitié qui sont favorables au mouvement démocratique que l'autre moitié combat. Ceux-ci ont plus de haine pour la religion catholique que d'amour pour la liberté, et préfèrent demeurer les alliés de l'Église anglicane, leur ennemie politique, que de s'unir aux catholiques, dont ils sont les ennemis religieux; ceux-là, au contraire, pactisent avec les catholiques dont ils n'aiment pas le culte, par amour des principes politiques attachés au triomphe de la cause catholique irlandaise.

Du reste, quelle que soit leur harmonie apparente, les

presbytériens libéraux et les catholiques d'Irlande ne s'accordent complétement que dans la guerre pour laquelle ils se sont ligués : ennemis au fond, ils cessent de se hair pour hair ensemble un ennemi commun; c'est une union de passions bien plus que de doctrines. Tous deux, il est vrai, repoussent l'aristocratie du gouvernement; mais les presbytériens détestent surtout le pouvoir comme anglican; les catholiques, comme protestant et antinational. Les presbytériens sont bien aussi des protestants et des étrangers qui, à ce double titre, devraient être odieux aux catholiques; mais ceux-ci oublient, du moins présentement, l'origine et le culte des presbytériens alliés à eux, pour ne voir en eux que d'utiles et généreux auxiliaires.

Ces auxiliaires prètent au gouvernement démocratique d'Irlande une assistance considérable. Ils ne sont, il est vrai, qu'une faible fraction de la grande association nationale (1), mais ils en sont la partie la plus éclairée et la plus active. Il est digne de remarque que jamais aucun grand événement, crise sociale ou politique, rébellion heureuse ou fatale, ne se sont accomplis en Irlande sans que les presbytériens de l'Ulster y aient eu la plus grande part. Ils tiennent sans doute de leur doctrine certaines habitudes intellectuelles qui influent sur leurs dispositions politiques, les rendent inquiets et remuants, et les poussent en avant de toutes les agitations et de tous les changements.

Les circonstances les ont d'ailleurs rendus singulièrement propres à la guerre constitutionnelle que l'association nationale livre à l'aristocratie sous la protection des lois. La tendance naturelle de leur doctrine serait sans doute républicaine. Qu'étaient en effet les indépendants d'Angleterre, les niveleurs, les apôtres de la cinquième monarchie, sinon des puritains qui avaient appliqué à la politique leur méthode religieuse? Mais les presbytériens

d'Irlande, dans l'âme desquels les premiers accents de la république française avaient éveillé tant d'espérances et de sympathies, perdirent bien des illusions, quand ils virent la république, en France, se souiller d'excès pour se conserver, et, en Irlande, recourir à la violence pour s'établir. Depuis 1798, l'idée d'une république pour l'Irlande est tout à fait abandonnée des presbytériens les plus démocrates, qui, par ce changement, sont devenus les meilleurs athlètes que puisse avoir l'Irlande moderne dans la lutte toute légale qu'elle a engagée. Ils apportent dans cette lutte leur esprit de liberté, de progrès ; et il est à remarquer qu'en même temps qu'ils renoncent à pousser leur doctrine jusqu'à sa dernière conséquence en politique, ils sont plus ardents que jamais à en appliquer les principes moins extremes, et manifestent plus incessamment l'esprit de liberté, de progrès et de démocratie, qui leur est propre.

On peut regarder comme certain que cette portion des presbytériens irlandais, qui font cause commune avec les catholiques, est en voie de s'accroître, tandis que la partie hostile diminue. Outre la division politique existante parmi les presbytériens d'Irlande, il v a dans leur Église une cause plus ancienne de scission, et qui est purement religieuse. Les uns, qu'on appelle orthodoxes, sont ceux qui, quoique matériellement séparés de l'Église d'Écosse, conservent toujours avec elle un lien moral, suivent ses principes, et se gouvernent selon sa règle : or l'Église d'Écosse, quoique d'origine puritaine, a retenu quelque chose du principe d'autorité, puisque, pour en être membre, il faut souscrire une certaine profession de foi. Les presbytériens orthodoxes d'Irlande sont ceux qui, selon ce principe de l'Église écossaise, établissent un dogme que doit reconnaître tout membre de leur com. munauté. C'est, en général, parmi les presbytériens orthodoxes que se trouvent les adversaires des catholiques et de leur cause. Les autres, qui se nomment dissidents (dyssenters), sont ceux qui, ramenant le principe protestant et puritain à sa première origine, ne reconnaissent d'autre autorité que celle des livres saints, que chacun entend comme il lui plaît, à la condition, toutefois, qu'il croie à leur source divine. Ces dissidents, presbytériens d'Irlande qu'on appelle aussi ariens, ont la plus grande analogie avec les unitaires des États-Unis, dont Boston est le berceau. Or ce sont ces dissidents qu'on voit tous partisans du gouvernement démocratique, et qui chaque jour gagnent du terrain.

Je n'examine point ici ce qu'il peut y avoir de salutaire ou de funeste en général, dans ce développement du principe démocratique de l'Église presbytérienne; là se trouve tout entière la grande question de la liberté humaine et de l'autorité; de ces deux puissances qui se disputent le monde, qu'il semble aussi impossible d'unir que de séparer, qui se livrent une guerre perpétuelle, comme si la première ne pouvait exister que par la destruction de la seconde, et qui sont cependant si nécessaires l'une à l'autre, que, dès que celle-ci domine, celle-là est en danger de périr, et que chacune ne trouve son salut que dans la mutuelle opposition des deux. Je me borne donc à constater que dans la lutte engagée au sein de l'Église presbytérienne d'Irlande, c'est le principe de liberté qui a l'avantage sur le principe d'autorité, et que le succès des dissidents sur les orthodoxes ajoute au nombre des presbytériens qui sont unis aux catholiques d'Irlande.

Mais cette alliance des presbytériens et des catholiques n'est elle pas factice et passagère? Je suis tenté de la croire telle. Otez les causes accidentelles d'union, et je doute que l'harmonie subsistat longtemps entre des éléments si dissemblables.

A la vérité il y a tous les jours, dans les deux cultes,

une tendance à se rapprocher par les idées et par les mœurs. Les catholiques d'Irlande ont depuis longtemps repoussé et désavouent chaque jour les doctrines et les pratiques superstitieuses que les puritains leur reprochaient le plus. Il y a, dans les habitudes et dans la prédication des deux clergés, une tolérance singulière, qui est de fait, sinon de principe; des ministres presbytériens et des prètres catholiques entretiennent entre eux des rapports bienveillants; on voit des mariages se former entre catholiques et presbytériens; et la célébration du mariage, faite alternativement par les ministres des deux communions, amène encore entre ceux-ci un échange de courtoisie et de bons procédés; l'esprit de tolérance se répand d'ailleurs avec le cours des siècles; les luttes communes, les succès obtenus en combattant ensemble, resserrent ces premiers liens, et si cet état de choses se continuait longtemps, on concevrait qu'il en résultât, pour les catholiques et les presbytériens unis, plus qu'une alliance momentanée de passions et d'intérêts: chaque culte pourrait bien; à la longue, se modifier assez pour que l'accord durable des deux cessat d'être impossible.

Cependant le principe catholique et le principe presbytérien sont aussi opposés l'un à l'autre que ces deux adversaires éternels, l'autorité et la liberté. Comment donc se fondraient-ils dans une sincère et durable union? Je doute que cette fusion s'accomplisse jamais; car il n'y a rien d'implacable comme un principe. Les ariens d'Irlande sont, comme les unitaires d'Amérique, les véritables adversaires du catholicisme. Ce sont les philosophes de l'Église protestante; heureux philosophes, sans doute, qui ont pu enter leur philosophie sur un rameau chrétien; philosophes surprenants par un mélange singulier de foi et de lumières, de passion et de tolérance, d'audace intellectuelle et de crédulité; chrétiens primits

et philosophes modernes; croyant à la divinité de Jésus-Christ comme Bossuet, et d'ailleurs sceptiques comme Voltaire; fervents comme les puritains de Cromwell, humains et tolérants comme les disciples de Fénélon. De ces deux principes qui se disputent leur ame et leur esprit, lequel l'emportera en définitive? Sera-ce la foi? Sera-ce le doute? Jusqu'où le doute les mènera-t-il? S'arrètera-t-il toujours devant la divinité de la Bible, limite que jusqu'à présent il n'a jamais dépassée? Mais quelle que soit la somme de christianisme qu'ils conservent, il est certain que leur principe est l'examen, et leur méthode le doute. Or c'est précisément le principe opposé à celui de l'Église catholique.

Il est donc probable que le jour où les presbytériens et les catholiques d'Irlande ne seront plus tenus dans l'union par la présence de leur ennemi commun, ils se diviseront, et se feront de nouveau la guerre.

Ces vues sur l'avenir qui les attend ne sont que conjecturales; ce qui est certain aujourd'hui, c'est l'immense puissance que l'Irlande démocratique tire de leur présente union.

## S V. - LES CLASSES MOYENNES.

Il existe encore, en Irlande, un principe de démocratie, et dans lequel il semble que se résument tous ceux qui viennent d'être exposés; c'est la naissance des classes moyennes. C'est à la classe moyenne qu'appartiennent tous les membres notables de la grande association nationale qui s'est formée contre l'aristocratie et le gouvernement du pays. O'Connell est un avocat qui a tiré du barreau sa première puissance; le clergé catholique recrute ses membres parmi les fermiers et les marchands; et cette partie des presbytériens d'Ulster, qu'on voit dans leur secte à la tête du mouvement intellectuel et libéral, se compose pour la plupart de petits propriétaires et de petits rentiers que le commerce a nouvellement enrichis.

L'absence de classes moyennes, en Irlande, a été et est encore un des plus grands maux de ce pays. Lorsqu'un peuple a le malheur d'être soumis à l'empire d'une aristocratie antinationale et radicalement vicieuse, quelle chance peut-il avoir d'échapper à l'oppression ou du moins de la voir se tempérer s'il demeure immobile dans son ignorance et dans sa misère, et si de son propre sein ne s'élèvent pas des hommes qui, supérieurs par leur instruction, par leurs talents ou par leur fortune, soient capables de prendre en main sa cause, et de le guider dans ses efforts de délivrance?

D'où vient que, pendant presque tout le dix-huitième siècle, l'Irlande succombant sous la plus pesante tyrannie, ne présente qu'une longue suite de rébellion s individuelles et de partielles insurrections, dépourvues de plan, d'ensemble et de moralité? C'est que le peuple, au milieu de ses souffrances, était abandonné à lui-mème, et que, n'ayant au-dessus de lui aucune classe amie pour l'éclairer et le conduire, il se livrait, dans ses colères, à des violences qui ne pouvaient qu'appeler sur sa tête de nouvelles rigueurs.

L'impossibilité où est le peuple le plus opprimé de se soulever, quand il n'a point l'appui d'une classe supérieure, ne se montrera jamais plus clairement que lors du mouvement populaire de 1798, où il y eut autant d'insurrections que de villages, et où l'on ne vit que des soldats et point de chefs. Tout ce qu'il y avait alors d'aristocratie en Irlande étant hostile à ce mouvement national, le peuple n'aurait pu trouver quelque assistance que dans la classe moyenne; or celle-ci n'existait pas alors en Irlande. Il s'y trouvait bien quelques indivi-

dus propres à faire partie de cette classe, mais en trop petit nombre pour la constituer. On peut dire qu'il n'y eut point en Irlande de classe moyenne, aussi longtemps que furent en vigueur les lois pénales qui, frappant les catholiques irlandais jusque dans leur vie civile, leur interdisaient la propriété foncière, les génaient dans le négoce, et leur fermaient l'accès du barreau.

Il y avait, à la vérité, dans ce même temps en Irlande, des avocats, des négociants, des banquiers et des industriels; mais on se trompe étrangement si l'on croit que les membres de ces diverses professions forment nécessairement, et en quelque lieu qu'on les rencontre, une classe moyenne. Dans un pays où n'existerait aucune aristocratie à priviléges, ils seraient naturellement la classe supérieure, et l'on devrait alors chercher la classe moyenne dans une couche sociale intermédiaire entre eux et la masse du peuple. Et dans une société même dont une aristocratie héréditaire occupe le sommet, ils peuvent, s'ils s'unissent étroitement avec celle-ci, s'identifier tellement avec elle, que, pour trouver une classe moyenne, il faille encore descendre au-dessous d'eux. Voyez l'Angleterre où l'aristocratie titrée et celle qui ne l'est pas se confondent, formant une classe supérieure, à laquelle aspire et peut prétendre tout ce qui est riche et puissant; dans ce pays, le haut négoce et la banque, à cause de leurs grandes fortunes, la médecine et le barreau, à cause de leurs priviléges, pactisent si intimement avec l'aristocratie, qu'ils s'absorbent en elle, et aidés par sa nature malléable, ne forment avec elle qu'un seul et même corps. Aussi peut-on dire qu'en Angleterre la classe moyenne, à proprement parler, ne commence qu'aux fermiers, aux petits marchands, aux rentiers médiocres, pour finir aux électeurs à dix livres sterling. Telle n'était point la classe moyenne, en France, avant 1789. Alors tout ce qui n'était pas noble étant de droit inférieur à la noblesse, dont il existait des signes certains, les plus éminents dans le commerce, dans l'industrie et dans les professions libérales, appartenaient forcément à la classe moyenne, c'est-à-dire à celle qui, n'étant pas le bas peuple, n'est pas non plus la classe supérieure.

Les conditions de la classe moyenne ne sont en Irlande, ni ce qu'elles étaient en France avant 1789, ni ce qu'elles sont de nos jours en Angleterre. A la vérité, pendant tout le temps que durèrent les incapacités civiles des catholiques, les hautes professions industrielles et libérales étant à peu près le monopole des protestants, furent en Irlande comme en Angleterre, et plus encore qu'en Angleterre, associées à l'aristocratie vers laquelle les attirait invinciblement la sympathie d'un même culte, source de leurs communs priviléges. Alors il était vraiment impossible que tout ce qui, en Irlande, était protestant, grands seigneurs, commerçants ou avocats, ne format pas une phalange unique et serrée en face des catholiques que révoltait le monopole protestant de la richesse, non moins que le monopole protestant du pouvoir. Il pouvait bien y avoir encore des rangs divers parmi les protestants; mais vis-à-vis des catholiques, c'est-à-dire vis-à-vis du peuple, les protestants semblaient ne former qu'une seule classe, toute supérieure, entre laquelle et le peuple il n'existait aucun intermédiaire.

Mais le jour où, en Irlande, les professions industrielles et libérales deviennent également accessibles aux catholiques aussi bien qu'aux protestants, la scène change et présente deux aspects divers qu'il importe de ne pas perdre de vue. Quand elles sont remplies par des protestants, ces professions continuent à fournir leur tribut à l'aristocratie protestante, avec laquelle elles s'allient d'autant plus étroitement, qu'elles se sentent plus ennemies des catholiques devenus des rivaux d'industrie en mème temps que des citoyens libres. Au contraire, occupées par des catholiques, elles se donnent bien de garde d'approcher de cette aristocratie, dont l'intérêt politique les sépare et la passion religieuse les éloigne. De sorte que du même élément social jaillissent à la fois comme deux sources différentes coulant en sens opposés, dont l'une va se jeter dans le sein de l'aristocratie où elle se perd et disparaît, tandis que l'autre possède un cours qui lui est propre, et le conserve entre le peuple dont elle est sortie et la classe supérieure à laquelle elle ne peut se mèler. Cette seconde source est véritablement celle de la classe moyenne en Irlande. C'est elle qui, lorsqu'en Irlande aucune classe moyenne n'apparaissait encore, en contenait le germe et travaillait à le développer.

Ce n'est qu'en 1776 que l'industrie agricole a été rendue libre pour les catholiques par la loi qui leur permit de devenir propriétaires; le barreau ne leur a été ouvert qu'en 1793; et on ne peut guère dater que de la même époque la fin du monopole commercial des protestants. Ce serait cependant une erreur que de penser qu'en Irlande et avant ce temps il n'existait absolument aucun élément de classe moyenne.

J'ai dit que les catholiques étaient alors entravés dans le commerce et dans l'industrie; mais l'industrie et le commerce ne leur étaient pas interdits. On a vu précédemment, dans l'exposé des lois pénales, comment les protestants, maîtres des corporations municipales et commerçantes, paralysaient l'industrie des catholiques. Cependant ils la génaient sans l'étouffer entièrement; ils occupaient seuls les sommités du commerce, dont ils repoussaient les catholiques; mais, dans des régions plus humbles, ceux-ci parvenaient à se faire jour. En cas de concurrence, le catholique, chargé de taxes onéreuses dont était exempt le protestant, soutenait une lutte inégale; mais enfin il luttait; il travaillait avec ardeur; et ce travail, seul refuge d'un peuple à qui la vie civile et politique

était interdite, ne pouvait être tout à fait stérile. Là était réellement l'avenir de l'Irlande asservie; car, à la longue, le travail crée la richesse; la richesse, la force; la force, la liberté.

On comprend que, dans un pays où le commerce protestant était lui-même restreint, l'industrie catholique. chargée de pareilles chaînes, ne pût guère enfanter une classe moyenne; elle y travaillait pourtant. Et c'est un fait bien remarquable que, lorsque, vers l'an 1757, trois patriotes illustres, le docteur Curry, O'Connor et Wyse de Waterford (1), appliqués à régénérer l'Irlande asservie, conçurent le premier plan d'une association nationale, ils firent à tous les catholiques un appel qui ne trouva d'écho nulle part, si ce n'est dans le commerce. Le clergé catholique, alors timide et abattu, demeura muet; le peu qui restait d'aristocratie (2) catholique se tut également; les marchands seuls répondirent à leur voix. Ainsi c'est du commerce qu'est né le premier germe de la grande association qui aujourd'hui enlace l'Irlande entière; c'est aussi le commerce qui a produit cet homme trop peu connu qui, pendant vingt années, mena seul l'Irlande catholique. John Keogh, le prédécesseur d'O'Connell, et qui serait célèbre si O'Connell ne l'eut effacé, était un marchand. Et lorsque la loi a ouvert le barreau aux catholiques, c'est encore l'industrie qui, en les tirant de la pauvreté, leur a permis d'aborder les frais toujours si considérables qui précèdent l'exercice des professions privilégiées. Ainsi, au plus fort de l'oppression sociale et politique de l'Irlande, il sortait déjà du commerce catholique, à demi enchaîné, un principe d'indépendance et d'affranchissement. Aujourd'hui ce principe se développe dans toute sa liberté. L'industrie catholique est affranchie de tous ses liens; et le commerçant de cette religion n'acquiert pas seulement des richesses, il conquiert aussi tous les droits qui sont attachés à la fortune. En 1793,

il a acquis la franchise électorale; en 1829, la franchise parlementaire. Avant que ces concessions eussent été faites, les marchands catholiques d'Irlande auraient pu encore, à la rigueur, former une classe riche; mais ils ne pouvaient former une classe puissante. Maintenant, délivrée de ses fers, forte de ses droits, cette classe accroît incessamment sa puissance avec ses richesses; et elle ne saurait trop veiller à sa fortune, car tout se réunit pour lui faire en Irlande une grande destinée.

En Angleterre, où l'aristocratie est nationale, la classe moyenne, en quelques rangs qu'on la prenne, ne saurait avoir qu'un rôle secondaire à remplir, soit qu'unie à la classe supérieure elle s'y éclipse, soit que, se séparant de celle-ci, elle s'efforce d'en balancer la puissance, au risque de s'annuler elle-mème. En Irlande, au contraire, où l'aristocratie est en guerre ouverte avec le peuple, la classe movenne, dès qu'elle existe, est tout naturellement le premier et le seul pouvoir national.

Et c'est pour elle un grand avantage que de pouvoir être la seule classe supérieure acceptée du peuple, sans être une aristocratie. Elle aurait une condition bien moins favorable, s'il n'y avait point d'aristocratie en Irlande; car alors elle aspirerait peut-être à devenir aristocratie elle-même; et quand même elle n'aurait pas cette prétention, on l'en accuserait. Mais l'aristocratie existante la sauve de tout péril; il semble que celle-ci prenne à cœur d'opposer au pouvoir national de la classe moyenne le contraste perpétuel d'un pouvoir ennemi, pour que le peuple aime d'autant plus le premier que le second est plus odieux, et afin que la classe moyenne, voyant incessamment ce qui excite les haines du pays, se préserve mieux des passions et des écarts qui lui feraient perdre la confiance et la faveur populaires.

Une vaste et magnifique carrière est offerte en Irlande à la classe moyenne. Un seul écueil se présente sous ses pas : ce serait qu'en dépit de ce qui la retient toute du côté du peuple, elle ne se laissât incliner quelquefois vers l'aristocratie, soit qu'elle essayât de se rapprocher de celle-ci, soit qu'elle tentât seulement de l'imiter. La possibilité seule d'une telle déviation de sa ligne naturelle paraît, au premier abord, absolument dénuée de raison: cependant il faudrait ne pas savoir tout ce qu'il y a en Irlande d'élément anglais, même parmi le peuple, et il faudrait ignorer aussi tout ce que dans l'élément anglais il y a de germes d'inégalité, pour ne pas sentir qu'en Irlande la classe moyenne, même celle dont on vient d'exposer la nature, aura des luttes à souterir afin de rester démocratique: luttes contre ses préjugés et ses instincts; luttes contre les mœurs du pays lui-même qui est accoutumé à ne voir la puissance qu'au sein des priviléges aristocratiques, et qui cependant, dès qu'il la voit là, s'apprète à la combattre et aspire à la détruire.

ll ne faudrait point s'étonner si ces penchants aristo-

Il ne faudrait point s'étonner si ces penchants aristocratiques se montraient dans la moyenne propriété qui, en Irlande, est en voie de se constituer (1); il n'est guère de propriétaire médiocre qui, à l'aspect des priviléges que procure la possession du sol, ne soit tenté d'en goûter lui-mème; il jouit singulièrement de possédèr, dans sa condition, quelque analogie avec le grand seigneur, son voisin de campagne, qu'il hait comme son ennemi politique et religieux, mais dont il n'attend peut-être, pour l'aimer, qu'un sourire bienveillant et une marque d'obligeance. Le vieux sol d'Irlande est, comme celui de l'Angleterre, imprégné de je ne sais quelle contagion féodale, à laquelle tout possesseur a bien de la peine à se soustraire. Jusqu'à ce jour, cependant, la moyenne propriété catholique est demeurée dans le parti populaire; mais peut-être ce fait vient-il moins d'un principe que d'une circonstance accidentelle et passagère. Lorsqu'en 1776 les catholiques obtinrent le droit d'être propriétaires fou-

ciers, ils continuèrent, néanmoins, d'être frappés des incapacités civiles et politiques, dont la dernière, celle qui les excluait du parlement, ne cessa qu'en 1829; de sorte que, tout en acquérant des terres, ils n'obtenaient aucun des droits dont la terre était la source; et cette contradiction dut maintenir en vigueur leur haine contre l'aristocratie qui, à cause de ses domaines, avait des priviléges dont, malgré leurs possessions, ils étaient exclus. Per-sisteront-ils dans leurs sentiments hostiles envers la classe privilégiée, à présent que la propriété leur donne, outre tous les droits politiques, la chance d'être appelés dans la commission de la paix, celle d'être convoqués pour le grand jury, et de siéger parmi l'aristocratie dans la cour des sessions et dans le conseil du comté? C'est une question que l'on pose sans la résoudre. Du reste, les obstacles qui empêchent le mouvement du sol en Irlande, et dont il sera parlé ailleurs, s'opposent à ce que la pro-priété foncière soit, du moins quant à présent, un élément considérable de classe moyenne, ce qui diminue le péril de ses tendances.

Le barreau a bien aussi ses instincts aristocratiques qui ne sont pas sans danger dans l'avenir destiné à la classe moyenne d'Irlande. Corporation privilégiée, il a tout d'abord montré les goûts et les passions propres à son origine; et lorsqu'en 1793 le barreau devint libre, les premiers catholiques qui furent avocats s'associèrent à l'aristocratie protestante (1). Mais l'esprit de privilége social ne pouvait tenir longtemps contre l'intérêt de parti politique et contre la passion religieuse; aussi, dès le commencement du siècle actuel, et surtout depuis vingt années, le barreau catholique a brisé cette union pour se donner tout au peuple. Aujourd'hui les avocats sont les combattants naturels dans une lutte de légalité et de procédure; et tant que durera cette guerre, qui leur offre des rôles brillants et pacifiques, on ne peut guère douter

que, dans leur situation intermédiaire entre l'aristocratie et le peuple, ils ne se portent vers celui-ci.

Mais de toutes les sources de classe moyenne qui existent en Irlande, celle dont le principe s'accorde le mieux avec le mouvement démocratique qui s'opère dans ce pays, et dont on doit craindre le moins les sympathies aristocratiques, c'est le commerce catholique : source primitive de la classe moyenne en Irlande; source féconde qui, pendant des siècles, demeura comme comprimée dans le sein de la terre sous les pieds de l'aristocratie protestante et qui aujourd'hui peut couler librement alimentée par le travail de plusieurs millions d'hommes. Sans doute il sortira de son sein quelques hautes inégalités, mais pour une condition aristocratique elle crée mille conditions movemes. Une goutte de son onde peut s'alférer : mais son courant reste toujours pur. L'intérêt de parti, l'esprit de secte, les passions présentes, les rancunes du passé, tout anime le commerce catholique contre l'aristocratie. Cependant on est sur que dans ses ressentiments il ne dépassera pas de certaines bornes; si une guerre constitutionnelle plait à d'autres, elle est pour lui une nécessité, car il ne pourrait se passer de paix. Je commence à m'apercevoir, disait Wolf Tone en 1793, à l'époque où il s'efforçait d'entraîner la classe commercante dans ses entreprises d'indépendance républicaine; je m'aperçois, disait-il, que les marchands sont de mauvais instruments de révolution (1). Le commerce est adverse aux révolutions violentes, et il contient cependant un principe d'éternel mouvement; c'est le principe du travail qui crée sans relâche à côté de l'oisiveté qui laisse périr; c'est le principe du progrès sans le privilége, de l'accroissement perpétuel des uns sans l'inégalité constituée des autres. Là surtout est l'avenir de l'Irlande : je dis l'avenir, car la classe moyenne ne fait presque que de naître en Irlande.

Ce n'est pas qu'elle ne possède déjà d'assez grandes richesses; ses progrès sont même singulièrement rapides. En 1778, il n'y avait que quatre-vingts catholiques qui fussent officiellement reconnus propriétaires fonciers (1); aujourd'hui il est difficile d'estimer à moins d'un dixième du sol la propriété catholique en Irlande; beaucoup de catholiques qui n'occupent pas la terre ont d'ailleurs des droits sur elle par les hypothèques qui leur sont données en garantie de prêts d'argent (2). Il y a quarante ans, les catholiques étaient exclus du barreau, où ils sont maintenant en majorité. Le commerce catholique, florissant dans toute l'Irlande, et principalement dans les grandes villes, telles que Belfast, Dublin, Corke, Limerick et Galway, a déjà produit d'immenses capitaux. Un seul fait suffirait pour prouver son importance et sa fécondité: c'est que déjà, en 1829, les neuf dixièmes des fonds de la banque d'Irlande appartenaient à des catholiques (3). Voilà, certes, pour une classe moyenne qui s'élève, des conditions prospères. Cependant c'est un phénomène étrange en Irlande, et peut-être particulier à ce pays, qu'en même temps que de nouvelles fortunes y sont créées, le nombre des nouveaux riches ne s'y accroît pas en proportion. C'est que souvent, après que la fortune est créée, le riche s'en va, et ceci s'explique par l'état social et politique de l'Irlande.

Le manufacturier, le marchand, le banquier qui se sont enrichis en Irlande par leur industrie seraient, sans doute, disposés naturellement à chercher dans ce pays leur champ de repos; mais outre la difficulté d'acquérir la terre en Irlande et de trouver un placement sûr, il y a dans ce pays une infinité d'obstacles à sa possession tranquille. L'état de l'Irlande est tel qu'il n'existe guère de sécurité complète sur la terre que pour le petit occupant qui couvre toute sa propriété de son corps, et de sa chaumière étend le bras sur toutes les richesses dont son champ est dépositaire.

Et ce n'est pas seulement la campagne qui est agitée; dans les villes, qui le sont moins à la vérité, les partis sont si violents, les querelles si animées, le spectacle des misères du peuple si affreux, que leur séjour ne contente point l'homme qui, après avoir travaillé, voudrait jouir en paix du fruit de ses labeurs. Il arrive donc souvent que, ne trouvant point en Irlande cet asile de repos, les nouveaux enrichis le vont chercher dans quelques villes d'Angleterre. On voit comment beaucoup font leur fortune en Irlande, sans qu'un égal nombre y réside; et c'est cependant la résidence qui est à considérer, bien plus que la fortune faite. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir si des catholiques gagnent plus ou moins d'argent en plaidant ou en faisant le commerce, et si avec les fruits de leur profession ils achètent de la terre ou des rentes en Irlande; mais bien s'ils vivent en Irlande sur cette terre, ou avec ces rentes dans une ville irlandaise; et si, après être sortis du peuple par leur industrie et leurs talents, ils prennent une place intermédiaire entre le peuple et l'aristocratie, et s'y tiennent,

Du reste, ce mal, qui retarde les progrès de la classe moyenne en. Irlande, tend chaque jour à s'affaiblir. Il diminue à mesure que, de grandes ruines se faisant parmi l'aristocratie, de nouvelles positions sociales sont à prendre parmi le peuple. Ainsi, pour citer un exemple, la nouvelle loi des pauvres, donnée à l'Irlande, sera propre à retenir dans le pays les membres de la classe moyenne, au sein de laquelle on peut calculer que la plupart des administrateurs seront choisis par le peuple.

Du reste, ce n'est pas seulement le nombre qui manque à la classe moyenne d'Irlande; ce qu'il lui faut aussi, et ce qu'elle n'a pas encore, ce sont les lumières, l'expérience et l'éducation. Sortie tout à coup de la plus profonde obscurité pour être placée au grand jour, tirée de l'incapacité générale qui l'excluait parfois de la gestion de

ses affaires privées pour être subitement appelée au gouvernement des affaires publiques, la classe moyenne d'Irlande est comme éblouie de son propre éclat. Elle croit à peine à une élévation si magnifique succédant à un si grand abaissement; et dans l'ivresse de sa subite fortune, elle garde difficilement une tenue mesurée entre l'aristocratie son ennemie, qu'elle ne combat pas toujours dignement, et le peuple qu'elle n'estime pas toujours assez. Elle a un reste des vices propres à l'esclave, qui veut être tyran dès qu'il devient libre. Pour s'assurer de sa puissance, dont elle doute encore, elle l'exercerait aisément jusqu'à l'abus. Il faut cependant qu'elle veille avec un grand soin sur sa propre conduite; car de sa sagesse actuelle ou de ses égarements dépend sa future destinée.

Si donc il est permis de regretter les obstacles qui retardent l'accroissement des éléments dont elle se compose, on doit peut-être regarder comme un bonheur pour elle de ne pas être mise subitement en possession de tous les pouvoirs. Il faut, avant de gouverner, qu'elle en apprenne la science. C'est encore sous ce rapport que les travaux de l'association nationale sont si importants: c'est une école de gouvernement, où s'instruit chaque jour la classe qui est, en définitive, destinée à gouverner.

Cette classe, qui est sans contredit le principe le plus fécond de démocratie, en est aussi le plus précieux. Otez • de l'Irlande la classe moyenne, et vous aurez le pays le mieux préparé qu'il soit possible pour recevoir un gouvernement absolu. Toute tyrannie y sera facile, et je dirai presque agréable au peuple, pourvu qu'elle s'établisse l'adversaire de l'aristocratie et lui fasse la guerre. Il pourra encore résulter de tout cela de la démocratie; mais de celle que fait le despotisme. Il y a, en Irlande, pour le pouvoir absolu, une chance que la classe moyenne naissante peut lui disputer, et du succès de celle-ci ou

de son échec dépend la question de savoir si l'Irlande aura l'égalité du despotisme ou celle d'une démocratie libre.

## S VI.

De la nature des partis en Irlande.

Si l'on approfondit le caractère véritable des partis en Angleterre, on reconnaîtra qu'il n'y existe pas, du moins quant à présent, de parti qu'on puisse justement appeler démocratique. Les torys, les conservatifs, les whigs, ne sont que des nuances diverses de l'aristocratie; on peut en dire presque autant de la plupart des radicaux euxmêmes. Non qu'il n'existe entre ces partis des dissidences considérables et profondes : ils poursuivent assurément des buts très-opposés, et les causes qui les amènent dans la lice sont très-réelles. Mais, s'il est vrai que les uns combattent pour conserver intacts les priviléges aristocratiques, d'autres pour les modifier, peut-être faut-il ajouter qu'aucun d'eux ne veut les détruire entièrement. Il y a, dans les mœurs, dans les lois et dans la constitution anglaises, une vieille base féodale sur laquelle chacun de ces partis veut bâtir des édifices différents, mais que nul ne songe à renverser. J'essaverai ailleurs d'indiquer par quels détours ces voies aristocratiques peuvent conduire l'Angleterre elle-même à la democratie; ici je constate, sans le discuter, un caractère commun en Angleterre à tous les partis, et qui ne se rencontre point en Irlande. Dans ce dernier pays, un tout autre spectacle s'offre à la vue; deux partis s'y présentent seuls, entre lesquels il ne se trouve aucun intermédiaire. Point de conservatifs modérés, point de whigs; il n'y a que des torys et des radicaux, et ici les radicaux ne sont pas aristocratiques: car, en Irlande, la question est posée entre l'aristocratie et le peuple. Ce caractère extrème des partis irlandais est encore un fait singulièrement favorable à la démocratie.

Tel n'a pas toujours été l'état des choses en Irlande. Lorsque, dans ce pays, la population catholique ne comptait pour rien, les protestants, seuls maîtres de la société et du gouvernement, se divisaient entre eux et formaient presque autant de partis qu'on en voit de nos jours en Angleterre. C'est ainsi que, jusqu'à la fin du siècle dernier, on distinguait trois nuances bien marquées parmi les protestants d'Irlande; ceux qui, servilement dévoués au gouvernement anglais, lui sacrifiaient complétement leur indépendance et celle du pays; c'étaient les torys du temps. Puis venaient les protestants qui, sans prendre souci de l'Irlande catholique, souhaitaient cependant d'avoir pour eux-mêmes des libertés, des droits et des garanties; c'étaient les whigs d'alors, par exemple, lord Charlemont. Et enfin il y avait des protestants qui, adoptant des principes plus élevés et des théories plus généreuses, demandaient qu'on en fit l'application sans réserve, au risque de voir leur réforme profiter à la population catholique; ceux-ci étaient les radicaux de l'époque: tel était Grattan. Il y eut enfin pendant quélque temps, à l'époque de la révolution française, un quatrième parti composé de protestants et de catholiques, lequel n'était ni tory, ni whig, ni radical, mais bien révolutionnaire, voulant secouer le joug de l'Angleterre, et constituer en Irlande une république ; c'était le parti qui, parmi les catholiques de Dublin, avait à sa tête Théobald Wolfe Tone et parmi les protestants du Nord, Samuel Neilson, de Belfast.

Tous ces éléments de partis, en Irlande, sont aujourd'hui renversés et leurs conditions changées. La nation, qui ne comptait pour rien, étant devenue à peu près tout, les divisions des protestants entre eux n'ont pu rester les mêmes, et quand ils se sont séparés, ce n'a plus été pour former chacun un parti protestant distinct, mais pour s'unir à la cause populaire, ou pour s'établir en opposition contre elle. De ce moment ce ne sont plus des opinions et des systèmes divers qui se sont trouvés en présence, mais deux ennemis implacables qui ont juré la ruine l'un de l'autre, entre lesquels il n'y a point de compromis possible, et qui, quand mème ils ne combattent pas, ont toujours les armes à la main. De là la nécessité où est chacun, en Irlande, de se placer sous l'un des deux drapeaux qui s'offrent à sa vue; de là les deux partis qui, seuls aujourd'hui, se moutrent dans ce pays.

Le premier est le vieux parti anglican qui prend pour devise le salut de l'Église protestante, et pour mot de ralliement la haine du papisme; son principe sacramentel c'est l'union intime de l'Église et de l'État, c'est-à-dire du culte anglican et de l'aristocratie anglicane. Tandis que tout marche et que tout change autour de lui, il demeure immobile, et il soutiendrait, sur les ruines de l'univers, qu'une société politique ne saurait exister si elle n'est exclusivement protestante.

Ce parti ne conçoit une société protestante qu'avec une Église protestante, un gouvernement protestant, un roi protestant, un parlement protestant, des juges et des fonctionnaires protestants, des citoyens et des soldats protestants (1); quiconque dans le pays n'est pas protestant, est, à ses yeux, comme s'il n'existait pas, et n'a qu'une vie fictive.

Ce parti considère que tout ce qui a été fait contrairement à ce principe exclusif, a été mal fait. On a violé la constitution le jour où l'on a aboli une seule des lois pénales portées contre les catholiques d'Irlande. Ces lois n'opprimaient nullement les catholiques : il ne dépendait que de ceux-ci de devenir libres sous la protection des lois, ils n'avaient pour cela qu'à se faire protestants; or il était bien naturel qu'on exigeat d'eux cette condition, puisque le protestantisme est la loi du pays, la loi de l'État, la loi du sol. Ce parti en est encore à 1688.

On a, suivant ce parti, violé la constitution le jour où l'on a permis à l'Écosse d'avoir une Église presbytérienne, et une sorte de sacrilége a été commis quand le parlement anglais a doté des fonds de l'État un séminaire destiné à l'éducation des prêtres catholiques; on a violé la constitution lorsqu'on a concédé aux catholiques d'Irlande le droit électoral, le droit d'être élus au parlement; aux yeux du parti, ces concessions sont comme non avenues, et celui qui croit impossible de les reprendre les déplore. Toutes les fois que de pareilles concessions sont faites aux catholiques, le parti tory voit ou feint de voir un monstre effroyable prêt à s'échapper de la cage de fer où il est enchaîné pour s'élancer sur le peuple et le dévorer; ce monstre hideux, c'est le papisme.

Ce parti en a vénération singulière le nom du roi Guillaume III, prince d'Orange, vainqueur de la Boyne, et le dernier fondateur de l'Église anglicane en Irlande; il s'inspire de son souvenir, porte des emblèmes qui le rappellent (1), offre dans les banquets publics des toasts à sa glorieuse mémoire, et s'efforce de maintenir dans toute leur vigueur les passions religieuses sur lesquelles s'éleva la fortune de ce prince: de là lui est venu le nom de parti orangiste (2).

Ce parti qui, pendant plus d'un siècle, foula aux pieds le peuple catholique, a pour ce peuple encore plus de mépris que de haine; quand il dit une compagnie honnête, c'est nécessairement d'une compagnie de protestants qu'il parle; dans sa bouche, tout ce qui est protestant s'appelle respectable par opposition à tout ce qui est catholique.

Ce parti estime que tous les maux du pays lui sont

venus de la faiblesse du pouvoir qui n'a point, dans l'occasion, assez réprimé les rebelles (1). Après avoir constaté qu'après l'insurrection de 1798, soixante-six personnes accusées de rébellion furent exécutées, seulement à Wexford, l'historien Richard Musgrave, qui trouve molle la répression, ajoute: On peut juger de la clémence du gouvernement (2)... Voilà le véritable orangiste. Sous ces ardentes passions religiouses et politiques du parti orangiste ou tory, se trouvent bien aussi quelques intérêts, entre autres celui-de conserver d'immenses priviléges pour une aristocratie qui ne gouverne point, et de magnifiques revenus pour une Église qui n'a rien à faire.

Le parti radical se compose de tout ce qui n'est pas le parti tory. Comme il s'appuie à sa base sur la population catholique qui est toute à lui, on l'appelle aussi le parti catholique ou national; il a pour racine la vieille Irlande celtique et libre; pour tête, la jeune Irlande affranchie; pour âme, la religion catholique; pour drapeau, la liberté. Ses griefs et ses haines reposent sur six cents ans d'oppression; ses espérances, sur un demi-siècle de victoires; la sainteté de sa cause, sur une suite d'infortunes qui dépasse toute croyance.

Quoiqu'il soit profondément catholique, beaucoup de protestants s'y rencontrent, tandis que dans le parti protestant tory il n'y a pas un catholique.

Le parti catholique est aussi en Irlande le parti libéral, et la raison en est simple: les catholiques dont il se compose en grande partie, ayant été longtemps opprimés, ont naturellement demandé des réformes que les torys, au profit de qui la tyrannie était instituée, combattaient de toute leur puissance. Ceux-ci, qui repoussent ces réformes sous le prétexte qu'elles sont incompatibles avec la constitution, prennent, par opposition au partilibéral, le nom de parti constitutionnel.

C'est ce parti national ou catholique libéral ou radical, qui, en Irlande, il y a cinquante ans, cachait humblement sa tête, et qui à présent la lève avec audace, appuyé sur sept millions d'hommes (1).

C'est ce parti, qui est plus qu'un parti puisqu'il est la nation même, qui, en 1792, poussant son premier cri, montra que, pour être puissant, il lui suffisait de nattre, et obtint alors la première émancipation politique des catholiques.

C'est ce parti qui, après avoir reçu de la révolution française un heureux élan, fut ensuite écrasé par elle; on l'accusa de sympathies pour la république et pour ses excès autant que pour les principes de la liberté. 89 l'avait aidé; 93 le tua.

C'est ce parti, sur le cadavre duquel passa l'union de 1800; qui, après un néant de plus de vingt années, renaît au sein de l'association formée par O'Connell, prend pour mot de ralliement, en 1825, l'émancipation parlementaire des catholiques; en 1831, l'abolition des dimes; en 1833, la reforme de l'Église et des corporations municipales.

Lorsque je dis qu'il n'y a en Irlande que deux partis, je ne prétends pas soutenir que tous ceux qu'on voit rassemblés sous la même bannière pensent de même : loin de là. Tel protestant pactise avec le parti tory, et qui est bien loin d'en avoir toutes les passions et tous les principes. Voyez toute cette portion des presbytériens que j'ai appelés orthodoxes et qui sont, pour la plupart, les fermes soutiens du parti orangiste ou tory; ce n'est pas la sympathie qui les attire vers ce parti, car ils détestent profondément l'Église anglicane qui lui sert de base. Mais, pour faire la guerre aux catholiques qu'ils haïssent plus encore, ils sont obligés de se mêler au principal corps d'armée qui est celui des torys anglicans. Tel autre protestant combat pour une réforme radicale, et qui

d'ailleurs procède, en politique et en religion, de principes fort différents de ceux des catholiques auxquels il s'allie; c'est ainsi que les presbytériens dissidents ou unitaires, qui, sur beaucoup de points, sont si éloignés du parti catholique, en sont cependant les auxiliaires.

Les nuances se rencontrent surtout parmi les protestants qui, quoique appartenant à l'Église anglicane, se séparent cependant du parti orangiste ou anglican pour appuyer le parti catholique ou national. Les uns, en embrassant la cause libérale, n'obéissent qu'à un sentiment profond de conscience et d'équité; les autres font de même par calcul: quand le parti anglican était fort, ils le soutenaient; ils l'abandonnent faible et vont au parti catholique dans lequel la force a passé; ceux-ci agissent ainsi par prudence, ceux-là par peur. Lorsque la cause populaire est près de triompher, et que son succès définitif devient chaque jour plus probable, beaucoup, qui jusque-là condamnaient cette cause comme absurde et anarchique, commencent à en suspecter le bon sens et l'équité: ils voient du côté du peuple des victoires prochaines dont il sera doux de prendre sa part, et dans le camp opposé des défaites et des périls qu'il est sage d'éviter.

Mais, quel que soit le motif qui les fasse agir, et quelques dissidences qui séparent l'armée principale et ses auxiliaires, quelle que soit la répugnance qu'éprouvent à s'unir intimement ceux qu'une raison politique rapproche, et que tant de causes morales et religieuses divisent; dès qu'ils se sont enrôlés sous la même bannière, dès que le presbytérien est uni aux anglicans, ou l'anglican aux catholiques, il y a union étroite, et nécessité de combattre ensemble: car il n'existe en Irlande que deux armées, à l'une desquelles il faut absolument appartenir. En somme on peut dire que nulle part les partis ne sont plus tranchés, et qu'en aucun pays il n'y a cependant une plus grande

variété de passions, de sentiments, d'idées etd'intérêts. Ce serait aussi une erreur que de croire, parce qu'il n'y a que deux partis, que quiconque s'est une fois donné à l'un y soit à tout jamais enchaîné; il existe, à la vérité, dans chacun des deux partis un fonds immobile et immuable; dans le parti tory, c'est le clergé anglican et l'aristocratie anglicane; dans le parti radical, c'est toute la population catholique. Les classes meyennes protestantes et la secte des presbytériens forment ce qu'on peut appeler la portion variable et flottante de la population, qui fournit tour à tour et tout à la fois des éléments aux radicaux et aux torys. Tel protestant, qui, en 1825, réclamait avec ardeur l'émancipation parlementaire des catholiques, vote aujourd'hui contre eux dans les élections. Tel autre, qui s'est réuni à eux pour faire abolir les taxes d'Église (church rates) et le système des dimes, va devenir leur adversaire le jour où, au lieu de s'en prendre aux abus de l'Église anglicane, on en attaquera le principe lui-même. Bien loin d'être éternelles, ces alliances sont au contraire, en Irlande, singulièrement fragiles. Dans un premier mouvement d'enthousiasme, dans un élan généreux on se rapproche, on s'unit, on fait un pacte d'amitié perpétuelle; on croit sincèrement à cet accord. Cependant l'union est plus à la surface qu'au fond. Protestants et catholiques s'embrassent étroitement lorsqu'en 1829 ils remportent la grande victoire, due à leurs communs efforts; l'effusion est réelle, l'harmonie touchante; et pourtant le germe de division existe déjà au fond des cœurs. Voilà, dit tacitement la conscience protestante, de quoi contenter les catholiques; ce sera le point d'arrêt. Le catholique, au contraire : Voilà, se dit-il intérieurement, une grande conquête à l'aide de laquelle j'en obtiendrai d'autres. Et, le jour suivant, les deux amis se trouvent adversaires face à face. Mais les membres qui composent cet élément variable des partis en Irlande ne peuvent quitter un camp sans passer immédiatement dans un autre; et souvent, au milieu d'un conflit de motifs graves qui se balancent à peu près également, la nuance la plus légère jette aujourd'hui le radical parmi les torys, et l'en fait sortir le lendemain pour le ramener parmi les radicaux.

Il serait difficile de dire combien de temps durera cet état de choses. Il me paraît toutefois que, si un troisième parti se forme en Irlande, ce ne sera pas au sein de l'aristocratie protestante qu'on le verra naître, mais plutôt parmi le peuple catholique, qui, désormais confiant dans sa force et prompt à s'éblouir, serait enclin à se diviser. Mais la marche adoptée par les chefs du parti populaire a jusqu'à présent tendu singulièrement à maintenir l'unité dans ce parti. Le système de l'agitation constitutionnelle satisfait à peu près ceux qui, amis du progrès par la discussion paisible, repoussent l'emploi de la violence sanguinaire comme moyen de succès, et ceux qui, croyant insuffisantes les armes de la logique, pensent que l'assistance de la force matérielle ne doit pas être tout à fait négligée. Or, ce système, qui combine assez ingénieusement les deux puissances du droit et du fait, a réussi jusqu'à présent à prévenir la naissance, parmi le peuple, d'un parti whig modéré ou d'un parti révolutionnaire.

Cependant il est probable que si, durant une longue suite d'années, l'Angleterre refusait à l'Irlande les réformes que réclame le parti radical existant chez celle-ci, il se formerait au-dessous de ce parti un parti plus radical encore, et qui ne pourrait être tel qu'en devenant révolutionnaire; de mème que si, de grandes concessions étant faites à l'Irlande, ses plus larges plaies se guérissaient, il se pourrait que, entre le parti tory et le parti radical actuel, il se formât un parti whig.

Quoi qu'il en soit de l'avenir, comme le seul parti dans lequel des divisions pourraient naître est aujourd'hui uni et compacte, il faut absolument, en Irlande, faire son choix entre lui et son adversaire.

Tels sont les principaux traits des deux partis politiques qui divisent l'Irlande de nos jours. J'ignore si ces deux partis ont été jadis plus opposés l'un à l'autre qu'ils le sont à présent; mais il est difficile qu'en aucun temps ils se soient témoigné plus de haine. Peut-être est-ce un effet de la plus grande liberté dont ils jouissent, et qui leur permet d'exprimer plus énergiquement des inimitiés moins fortes; peut-être, sans être aussi ennemis, sont-ils plus animés. Il s'est fait, depuis vingt années, dans l'état social et politique de l'Irlande, tant de changements considérables, sujets de triomphe pour l'un, d'abaissement pour l'autre, et dont le souvenir tout récent excite chez celui-ci des joies si insolentes, et chez celui-là des rancunes si amères! Ce que l'on ne peut nier, c'est que l'esprit de parti se mèle à tout en Irlande.

Il empoisonne les relations sociales. Les torys et les radicaux irlandais ne forment pas seulement deux partis, mais encore deux classes distinctes qui n'ont entre elles aucun contact: bien différentes des partis anglais, dont on voit souvent les chefs opposés, après une lutte violente dans le parlement, se rencontrer le mème jour au sein d'un cercle ami, où ils n'entrent qu'après avoir déposé tout souvenir de querelle et tout ressentiment. En Irlande, la séparation des deux partis est en quelque sorte matérielle: il y a dans chaque ville l'hôtel catholique et l'hôtel protestant. On distingue de mème tel ou tel meeting, tel bal, tel diner; la mème distinction s'étend aux chemins et aux rivières; et il n'y a pas longtemps qu'un lord d'Irlande réclamait l'intervention du gouvernement pour empècher la construction d'un pont papiste (1).

Mais l'esprit de parti ne s'arrête pas là en Irlande; et, qui le croirait? il pénètre si profondément dans les âmes,

qu'au milieu d'un pays tout chrétien, il parvient à corrompre jusqu'à la source même de la charité. A quoi
bon, s'écrie le protestant tory, prendre souci des pauvres et de leur misère? est-ce qu'il ne se trouve pas des
pauvres en tous pays? est-ce que l'Irlande n'en a pas
toujours regorgé? — Maudits soient les grands propriétaires d'Irlande! s'écrie le radical irlandais. Ils voient sans
pitié les affreuses misères qui couvrent leurs domaines.
Le pauvre, dont la charité est d'aimer les riches, ne leur
doit que de la haine!

Mais c'est surtout dans le nord de l'Irlande que ces passions haineuses se montrent et sévissent dans toute leur violence; là, les partis ne sont pas autres, mais ils sont dans des conditions différentes. Dans le Sud, où il y a, terme moyen, plus de vingt catholiques contre un protestant, le parti tory est numériquement (1) trop faible pour se mesurer sur l'arène avec son adversaire; là, tout combat singulier lui serait funeste; il ne prend donc jamais l'offensive; et, quand il est attaqué à force ouverte, au lieu de se défendre les armes à la main, il appelle à son secours le gouvernement et la loi, la police et l'armée.

Dans le Nord, au contraire, comme les deux partis sont à peu près de force égale, chacun peut espérer le succès d'une lutte violente; aussi voit-on toujours les deux partis prèts à entrer dans la lice, et l'on s'y croit toujours à la veille d'une guerre civile. Les violences qui ont coutume de se commettre dans le Sud, les attentats des White-Boys et leurs terribles confédérations, tiennent bien moins à l'esprit de parti politique qu'à un vice d'organisation sociale. C'est, au contraire, la passion de parti qui domine dans le Nord.

Wolf Tone raconte, dans ses Mémoires, qu'en 1792 (2), un de ses amis et lui-même étant allés dans le comté de Derry (Ulster) pour y remplir une mission politique, des aubergistes protestants du village de Rathfriland, sachant qu'ils étaient catholiques, refusèrent de leur servir à déjeuner pour leur argent.

Au mois de juillet 1837, je parcourais la province d'Ulster : c'est le temps où le parti orangiste a coutume de célébrer les glorieux souvenirs de La Boyne et de Guillaume III. Ma qualité d'étranger ne me préserva point des injures dont, en cette circonstance, tout catholique est l'objet; et plus d'une fois je fus assailli de cette clameur populaire: No popery (à bas le papisme)! On s'entretenait alors dans le pays d'un triste événement. Le 28 juin 1837, jour de fête parmi les catholiques d'Irlande, dans le comté de Monaghan, des femmes et des enfants, tous pauvres catholiques, étaient réunis paisiblement autour d'un feu de joie, où une gaieté douce se confondait dans de pieux sentiments. Tout à coup trois coups de fusil se font entendre; quatre enfants tombent, frappés de mort. Les meurtriers demeurent inconnus; mais aussitôt chacun répète que la haine des protestants contre les papistes a enfanté ce crime, et nul n'en : doute.

Du reste, le parti orangiste, dont l'Ulster est le foyer, manifeste de nos jours plus de penchant pour l'emploi de la violence, qu'il n'en n'avait montré jusqu'ici. Autrefois les menaces de la force matérielle venaient plutôt du parti catholique et radical, de la masse populaire, à laquelle il ne manquait pour s'insurger que des supérieurs et des chefs. Pendant longtemps, le peuple irlandais a cru sincèrement que sa délivrance et sa régénération ne lui viendraient que d'une révolution politique, qui, remettant en question les droits au gouvernement et à la propriété, ferait rentrer le pouvoir et les terres dans les mains des premiers possesseurs ou de leurs héritiers. Ces traditions, jadis familières au parti national, se sont d'abord affaiblies dans une longue et stérile attente; et

puis, d'heureux progrès obtenus au sein du travail et d'institutions libres, ont achevé de dissiper ces rèves de soudaine et violente prospérité. Mais il semble que, dans l'instant où le principe de violence était abandonné par les catholiques, il ait été recueilli par le parti orangiste. Rien n'est plus fréquent que d'entendre des membres de ce parti exprimer le désir ardent d'une lutte à force ouverte. Il n'est point, disent-ils, d'accord possible entre papistes et protestants; c'est chimère que de vouloir les faire vivre sur la même terre; il faut absolument que les uns en repoussent les autres, comme la vérité doit chasser le mensonge; c'est entre eux une querelle de vie ou de mort. Qu'un engagement décisif, qu'une guerre d'extermination termine donc entre eux le débat! Ce langage n'est point avoué par le parti tory, mais beaucoup de torys le tiennent. Ceux-ci pensent que si, en définitive, il faut un jour en venir aux mains, autant vaut que ce soit tout de suite que plus tard; ils voient leur puissance décliner chaque jour, et estiment plus 'sage de livrer le combat pendant qu'ils sont encore forts.

Il semblerait qu'il dût tout naturellement exister entre ces deux partis un médiateur capable sinon de les rapprocher, du moins de calmer leur mutuelle animosité; ce médiateur, c'est le gouvernement. En tout pays le gouvernement est le modérateur naturel des partis. S'interposer entre eux, tenir la balance égale de chaque côté, les tempérer l'un par l'autre, arracher à celui-ci une concession, obtenir de celui-là le sacrifice d'une exigence, les protéger tous, ne se livrer à aucun, telle est, en Irlande, la voie indiquée au gouvernement anglais : admirable tâche, mais bien difficile, pour ne pas dire impossible à remplir. Il y a, dans les deux partis de vieilles haines, des passions implacables, des intérêts exclusifs qui repoussent toute intervention d'un arbitre, et l'on ne saurait s'établir conciliateur entre

ceux que séparent des distances si grandes. Il n'existe, à vrai dire, pour le gouvernement anglais, d'autre alternative que de se déclarer pour celui-ci ou pour celui-là; et telle est la violence de ceux entre lesquels il lui faut choisir, qu'à l'instant où il opte pour l'un, il se donne à lui; au lieu de le diriger, il le suit, et il est bientôt mené par les passions qu'il devrait conduire.

Le gouvernement anglais en Irlande ne prend une attitude qui lui soit propre que le jour où les deux partis, mettant les armes à la main pour s'égorger l'un l'autre, il place entre eux ses agents de police et ses soldats. Il lui est permis de penser que, sans lui, l'Irlande entrerait aussitôt en guerre civile, et ce sentiment suffit pour adoucir la tâche, d'ailleurs si amère, qu'il lui faut remplir dans ce pays; mais, hors ce cas, il n'exerce, à vrai dire, aucune action individuelle et spontanée sur les partis, dont il reçoit l'impulsion, au lieu de la leur donner.

S'il adopte le parti tory, il doit nécessairement épouser tous ses préjugés religieux, ses rancunes politiques et ses baines; et, en agissant ainsi, il tend à accroître le sentiment national qui repousse ce parti détesté. Se déclare-t-il pour le parti libéral ou catholique, il n'en subit pas moins le joug; et alors, au lieu de contenir le torrent populaire, il est-forcé d'en précipiter le cours.

C'est ainsi que l'état des partis, en Irlande, est encore un principe fécond de radicalisme et de démocratie.

## TROISIÈME PARTIE.

## CHAPITRE PREMIER.

Quels sont les remèdes au mal? Trois principaux sont indiqués.

On a vu quels maux endure l'Irlande; on a vu tous ces maux procédant d'une cause première et continue; enfin l'on vient de voir quelle sorte de résistance a fait naître parmi le peuple l'excès de ses misères. La situation de l'Irlande peut se résumer ainsi : Indigence profonde parmi le peuple, anarchie permanente dans l'État.

Maintenant toutes ces misères sociales et politiques étant connues, comment les guérir? Comment apaiser les souffrances cruelles de tout un peuple qui jeune? Comment calmer les soulèvements formidables de la douleur irritée? Comment rendre la vie au peuple et la paix au pays?

Lorsqu'on voit chez un peuple des millions de pauvres, le premier sentiment qu'on éprouve, c'est celui d'une pitié profonde; et avant de s'engager dans la voie des réformes qui tiennent à l'organisation politique de la société, l'esprit n'est-il pas tout d'abord enclin à rechercher par quels moyens immédiats on pourrait adoucir la condition matérielle de tant de malheureux? On se demande si, indépendamment même de toutes les formes de gouvernement, le pauvre peuple d'Irlande ne pourrait pas être tout d'un coup tiré de sa profonde indigence

par quelque procédé subit, extraordinaire, extrême comme la misère qu'il s'agit de guérir. Le peuple d'Ir-lande meurt de faim... il faut le secourir. Est ce avec des lois, des réformes constitutionnelles? Non : il y a urgence; c'est du pain, et non des théories qu'il lui faut. Le pauvre peuple d'Irlande manque de vivres, il faut lui en donner. Il manque d'ouvrage, il faut le faire travailler. La pauvre Irlande est surchargée de population, il faut alléger le fardeau qui l'écrase; et ces secours, il faut les donner tout de suite à l'Irlande. Et cette misère, qui appelle à grands cris une assistance soudaine, n'augmentet-elle pas chaque jour? Chaque jour cette population de pauvres devient plus nombreuse, et à mesure que sa misère accrue excite plus de pitié, les menaces de son désespoir inspirent plus de craintes. C'est, en effet, un phénomène digne de méditation que la population de l'Irlande, si misérable, se multiplie plus rapidement que celles de l'Angleterre et de l'Ecosse, si prospères ; et, ce qui n'est pas moins remarquable, c'est qu'au sein de l'Irlande elle-même la population s'accroisse aussi davantage en proportion de sa misère. C'est dans le Connaught que la famine sévit le plus durement, et c'est là que le peuple se multiplie le plus rapidement (1). Comment donc ne pas tenter d'arrêter tout d'un coup cette effroyable misère dont le progrès recèle tant de souffrances et de périls?

Trois systèmes se présentent qui promettent de conduire au but qu'on veut atteindre.

Le premier serait de procurer du travail aux pauvres inoccupés.

Le second consisterait à diminuer la population, en fournissant aux indigents des moyens de s'établir hors du pays.

Le troisième serait de nourrir, aux frais de l'État, ceux qui ne seraient ni occupés en Irlande, ni pourvus dans une autre contrée.

En d'autres termes, trois moyens s'offrent pour le salut de l'Irlande: l'industrie, l'émigration, et l'établissement d'un système de charité publique.

Examinons séparément ces trois systèmes. Ils ont été et ils sont encore en ce moment même, de la part des plus graves publicistes, l'objet d'études et de travaux qui provoquent une sérieuse attention.

## S Ier. - ACCROISSEMENT DE L'INDUSTRIE.

Des trois moyens proposés, le premier serait évidemment le meilleur, s'il était praticable; car il vaut mieux sans doute tirer d'une population oisive des travaux utiles, que de lui faire l'aumône ou de l'exiter.

C'est sans doute exagérer le mal que de porter jusqu'à quatre millions le nombre des Irlandais qui sont absolument inoccupés. Des documents officiels établissent que sur sept millions sept cent soixante-sept mille habitants (1), il y en a quatre millions huit cent soixante-trois mille qui sont principalement employés à la terre, et un million quatre cent dix-neuf mille employés soit au commerce, soit à l'industrie : d'où il semblerait suivre qu'il n'y aurait guère qu'un million d'habitants totalement dépourvus d'emploi. Mais, en Irlande, le chiffre le plus considérable des pauvres ne vient pas de ceux qui n'ont aucun travail, mais de ceux qui n'ont point de travail régulier. La moitié des fermiers irlandais sont des pauvres pendant une partie de l'année; et, si on ne comptait que les ouvriers agricoles ou industriels qui ne manquent jamais d'ouvrage, le chiffre des travailleurs occupés se réduirait à presque rien (2). On peut donc affirmer, sans risque d'erreur, que sur les huit millions existant en Irlande, il y en a la moitié qui n'ont aucun travail, ou

n'ont point tout le travail qu'il leur faudrait pour soutenir leur existence.

Les mêmes documents statistiques qui prouvent qu'en Irlande près de cinq millions d'individus travaillent à la terre, établissent qu'en Angleterre et en Écosse, sur une population totale de seize millions deux cent cinq mille, la terre n'en occupe guère plus de cinq millions, c'est-àdire à peu près le même nombre qu'en emploie l'Irlande; et cependant l'Angleterre et l'Écosse ont une étendue de cinquante-quatre millions d'acres, tandis que l'Irlande n'en a que dix-neuf millions. De sorte qu'en Irlande la terre absorbe les deux tiers de la population, alors que dans les deux autres pays elle n'en emploie pas même le tiers; et l'Irlande consacre autant d'ouvriers que l'Angleterre et l'Écosse à cultiver son territoire, qui est deux fois moins grand que celui de ces deux pays. Enfin, il paraît bien certain que, par la culture irlandaise, la terre produit moitié moins que sous la main de l'agriculteur d'Écosse ou d'Angleterre; d'où il suit que trois ouvriers agricoles, en Irlande, font moitié moins de travail qu'un seul Anglais ou un Écossais (1). En supposant que le nombre des cultivateurs anglais et écossais soit trop res-treint, celui des agriculteurs d'Irlande est évidemment excessif; et le vice de la culture irlandaise tient précisément à leur quantité.

Cet emploi au sol de plus de bras qu'il n'en faut pour le cultiver, et qui se nuisent par l'effet même de leur nombre, est économiquement un mal absolu; mais ce mal peut être un bien relatif en politique. Ainsi, s'il était vrai qu'en Irlande tout ce qui ne cultive pas la terre fût sans emploi, et que tout individu inoccupé fût un ennemi de la paix publique, on serait forcé de reconnaître que, même dans l'intérêt de tous, il vaut mieux que la terre se couvre du plus grand nombre de travailleurs possible, dût-elle produire moins de fruits. Ainsi, tandis que les

principes de l'économie conseilleraient d'éloigner du sol la moitié de ceux qui l'occupent, l'état politique du pays exigerait qu'on augmentât encore le nombre des cultivateurs.

Que faire donc? Faut-il, en arrachant de la terre une partie de ceux qui y trouvent quelque travail et quelque moyen d'existence, grossir le chiffre des Irlandais qui n'ont ni ressource ni travail? ou bien faut-il accroître la somme des misères qui écrasent le sol, en brisant encore les parts de ceux qui l'occupent pour en donner quelques fragments à ceux qui n'en ont pas?

Certes, s'il est un pays où l'industrie manufacturière fût un grand bienfait, c'est l'Irlande. L'industrie qui viendrait employer les bras oisifs ou mal occupés, serait pour l'Irlande, non-seulement un élément de richesse, mais encore un moyen de salut. Il y a, en Irlande, une force productrice de plusieurs millions de bras, qui est inerte ou mal dirigée. C'est un instrument que l'industrie mettrait en mouvement là où il se repose, et qu'elle féconderait partout où il est stérile.

Toutes les causes se réunissent pour faire désirer le développement de l'industrie en Irlande; si l'existence matérielle des classes inférieures y est intéressée, là aussi est l'avenir de ces classes moyennes que nous avons vues appelées à une si grande destinée; l'industrie peut seule nourrir les uns et enrichir les autres.

Il existe des pays où l'on ne contemple point sans une sorte d'inquiétude et de terreur le progrès de l'industrie manufacturière; ce sont ceux où les populations agricoles semblent déserter la terre pour se porter en masse dans les ateliers du fabricant, et où les grandes manufactures semblent, par leur nombre et par leur régime, renfermer un germe de corruption pour le peuple et de péril pour l'État. Mais comment craindre que la terre ne soit abandonnée dans un pays où le peuple n'aime et ne

connaît qu'elle? Ce qu'il faut redouter en Irlande, ce n'est pas l'excès qui rejette des campagnes dans les villes indus-trielles une trop grande partie de la population, c'est l'excès contraire. On doit craindre que, enchaîné au sol. le peuple ne s'en détache point assez pour se porter vers l'industrie. Et, en supposant que la vie manufacturière exerce sur l'état physique et moral de la population ouvrière une influence pernicieuse; en supposant que l'atelier corrompe les enfants et les femmes, et atteigne ainsi la famille dans ses mœurs et la société dans son avenir; fût-il vrai que l'agglomération, sur quelques points du pays, de grandes masses d'ouvriers, soit une puissance trop considérable dans l'État, et une arme trop dangereuse à la disposition des partis; fût-il non moins bien établi que ces grandes masses ouvrières que l'industrie emploie sont sujettes, par les oscillations de celle-ci, à tomber subitement et sans transition du travail dans l'oisiveté, c'est-à-dire de l'aisance dans le dénument (1): ees maux, en les admettant dans toute leur étendue, seraient mille fois moindres que ceux qui existent en Irlande, où l'oisiveté corrompt plus encore que le travail des manufactures, où la misère déprave tous ceux que l'oisiveté ne corrompt pas, et où les millions d'indigents affamés sont une cause plus formidable de désordre et d'anarchie que ne pourraient l'être, en aucun cas, un pareil nombre d'individus, trouvant dans leur travail de nombreux moyens d'existence.

D'où vient donc, qu'ayant un besoin si manifeste de l'industrie manufacturière, l'Irlande en soit presque dépourvue (2)?

Ce n'est pas que l'industrie, en Irlande, manque de la protection du gouvernement; mais cette protection est à peu près stérile. On a, dans un temps, essayé le système des primes pour encourager la fabrication; il en est résulté quelques efforts de production, qui ont cessé le jour où les primes ont été supprimées. Le gouvernement voudrait aujourd'hui, pour émanciper l'industrie irlandaise, établir en Irlande quelques grandes voies de communication, telles que des canaux et des chemins de fer : assurément de pareils moyens de transport sont pour l'industrie d'admirables auxiliaires, mais il faut d'abord qu'ils trouvent l'industrie existante; ils pourraient encore l'aider à naître, mais ils ne la créeraient pas. En 1780 l'Irlande avait de très-belles routes; Young, dont le témoignage a tant de poids, constate que ces routes étaient, à cette époque, bien supérieures à celles de l'Angleterre. L'Irlande n'était pas moins alors dénuée de tout commerce et de toute industrie, tandis que l'Angleterre était déjà entrée dans son ère de richesse commerciale et de prospérité industrielle.

Dans son désir de protéger l'industrie irlandaise, le gouvernement serait tenté d'exécuter lui-même les grandes voies de communication qu'il croit propres à la seconder. Mais c'est un moyen périlleux ; est-il bon que le gouvernement se constitue entrepreneur de travaux pub ics? et l'industrie privée peut-elle s'avancer avec sécurité dans une carrière où elle peut à chaque pas trouver un rival aussi puissant que l'État?

Le gouvernement d'Irlande verrait, dans ce système de travaux exécutés par l'État, l'avantage de donner tout aussitôt du travail à ceux que l'industrie privée n'emploie pas; mais un pareil emploi des bras inoccupés ne procurera à ceux-ci qu'un soulagement partiel et passager. Et il sera tel surtout dans un pays anglais où l'intervention du gouvernement dans les travaux publics est considérée, avec raison peut-être, comme une sorte de larcin fait à l'industrie privée. Or cet emploi accidentel des bras oisifs sera plutôt un mal qu'un bien, si l'ouvrier, que le gouvernement a pris en passant, ne trouve ensuite aucun asile dans les ateliers de l'industrie particulière.

C'est un grand malheur pour un pays quand il croit que l'industrie a besoin, pour prospérer chez lui, de la protection du gouvernement, ou lorsque le gouvernement se croit intéressé à la protéger. L'industrie ne se fonde pas par un décret impérial ou par un acte du parlement. Ce qui, sans doute, persuade aux gouvernéments qu'ils peuvent aisément créer l'industrie, c'est la facilité avec laquelle ils la détruisent ou l'empêchent de naître.

Il y avait autrefois en Irlande des industries fiorissantes (1): le gouvernement anglais les a tuées; et pour cela il n'a eu qu'à les enchaîner, car la liberté est l'air vital de l'industrie: il a chargé d'entraves la moitié des travailleurs de l'Irlande (2) et a interdit ses ports et ceux du monde entier aux produits du travail irlandais (3).

L'oppression de l'Angleterre sur l'Irlande ne se montre peut-être nulle part plus à nu que dans sa politique commerciale. L'Angleterre voulait tout vendre à l'Irlande et ne lui rien acheter, ce qui était aussi absurde qu'injuste : car l'Irlande ne pouvait faire de commerce qu'avec l'Angleterré; et comment ceux qui ne vendent rien achèteraient-ils quelque chose? Cet égorsme industriel de l'Angleterre était poussé quelquefois jusqu'à la folie. Un jour, c'était sous le règne de Charles II, l'Angleterre ayant résolu d'étendre encore l'exclusion qui frappait les produits de l'industrie irlandaise, un bill fut présenté à la chambre des communes dans lequel l'importation en Angleterre du bétail irlandais et de tous les fruits de la terre était déclarée a nuisance, c'est-à-dire une sorte de délit public; et l'on allait, sur la proposition d'un membre, proclamer ce fait une félonie (a felony, c'està-dire un crime capital), lorsque le chancelier Clarendon fit observer qu'on pouvait tout aussi raisonnablement le dénommer un adultère (an adultery) (4).

Cependant les injustes entraves qui enchaînaient l'industrie irlandaise ont été brisées : tous les travailleurs irlandais sont libres; l'Irlande peut envoyer ses produits dans tous les pays du monde, et tous les ports de l'Angleterre lui sont ouverts. Et la liberté commerciale, qui unit l'Irlande à l'Angleterre, n'est pas seulement celle qui s'établit de peuple à peuple, mais bien celle qui existe tout naturellement entre les diverses parties d'un même peuple, entre deux territoires soumis au même cmpire; l'Irlande et l'Angleterre sont entre elles dans les mêmes rapports commerciaux où se trouvent deux villes anglaises; Dublin commerce avec Liverpool comme Liverpool avec Londres.

Mais l'industrie que le despotisme abat si vite ne se relève pas toujours avec la liberté: car si elle ne peut exister sans liberté, ce n'est pas la liberté qui la crée, et il lui faut encore, pour naître et se développer, bien d'autres conditions.

Cette liberté commerciale, dont la conquète, commencée en 1782, ne s'est achevée qu'en 1820, n'a eu jusqu'à présent qu'un seul effet salutaire pour l'Irlande. Elle a ouvert à ses produits agricoles un marché immense et fait paître une sorte de privilége pour ses céréales librement admises dans les ports anglais, dont les blés étrangers sont exclus. Mais elle n'a en rien servi les manufactures irlandaises, l'Irlande continuant à employer presque exclusivement les produits de l'industrie anglaise.

Il en est qui croient impossible pour l'Irlande d'élever des manufactures tant que l'Angleterre lui enverra ainsi sans obstacle les produits des siennes; et ceux qui pensent ainsi voudraient que, pour protéger en Irlande l'industrie naissante, on soumit à un droit d'entrée les objets manufacturés importés d'Angleterre en Irlande. Mais alors, par réciprocité, les produits agricoles que l'Irlande envoie aujourd'hui en Angleterre seraient sans doute également frappés d'un tarif. De sorte que dans la vue de créer une industrie nouvelle, l'Irlande courrait la

chance de se voir dépouillée de celle qu'elle possède, et compromettrait un avantage certain pour un bien à venir et partant douteux.

Est-il bien vrai, d'ailleurs, que la concurrence de l'industrie anglaise soit le principal obstacle au développement de l'industrie en Irlande? Non; le plus grand obstacle est ailleurs: il vient bien moins de l'Angleterre que de l'Irlande elle-même.

Sans doute l'ouvrier anglais est, à tout prendre, supérieur à l'ouvrier irlandais; il est plus habile et plus constant; il travaille plus et mieux; mais le parti immense qu'on tire en Angleterre des ouvriers irlandais prouve assez que l'objection ne vient pas d'eux-mêmes. Manchester et Liverpool emploient des milliers d'Irlandais dans leurs manufactures (1). Assurément, lorsqu'on voit les deux plus grandes cités industrielles et commerciales de la Grande-Bretagne, je pourrais dire du monde entier, prospérer par le travail d'ouvriers irlandais, on ne saurait dire qu'en Irlande le vice du travail tienne à la nature même de l'ouvrier.

Il faut ajouter que si le travail de l'Irlandais est inférieur à celui de l'Anglais, ce défaut est compensé par un avantage, qui est celui de coûter moins cher. Les salaires de l'ouvrier sont très-bas en Irlande, parce qu'il y a peu de travail et une immense concurrence de travailleurs; et pour peu que l'Irlandais fit dans l'atelier la moitié du travail que fait l'ouvrier anglais, on aurait plus de profit à se servir de celui-là que de celui-ci, parce que le premier coûte plus d'une fois moins que le second (2).

Il semble donc que l'Irlande soit dans les conditions les plus favorables pour la prospérité de toute industrie établie dans son sein. Mais il ne suffit pas que l'industrie soit libre; il ne suffit pas qu'elle ait des instruments d'exécution: ce qu'il lui faut encore, c'est un moteur premier, c'est-à-dire des capitaux. Or, en Irlande, les capitaux

manquent absolument. Et pourquoi? Parce que ce pays a été longtemps sujet aux persécutions d'un gouvernement arbitraire, et que les capitaux ne se montrent que sous les auspices du droit et des garanties; parce que ce pays, possesseur aujourd'hui de libertés considérables, en même temps qu'il est resté soumis à des institutions radicalement vicieuses, se sert des unes pour repousser les autres, et est tenu, par cette lutte inévitable, dans un état constant d'agitation. Or voyez la difficulté : l'absence de toute industrie ajoute aux misères et à l'agitation du pays. Pour développer l'industrie en Irlande, il faudrait des capitaux : mais les capitaux fuient l'agitation ; les capitaux s'éloignant, la misère augmente. Cet accroissement de misère multiplie les chances de trouble et de désordre, et rend les capitaux encore plus rares. Une fois engagé dans ce cercle vicieux, on n'en saurait sortir.

Et ce n'est pas seulement à l'industrie manufacturière que les capitaux manquent, ils ne font pas moins défaut à l'industrie agricole.

Parce qu'il y a en Irlande près de cinq millions d'habitants occupés à la terre, on croit que la terre manque à la population, et que l'insuffisance du sol est la cause de tous les maux. Mais cette opinion tombe devant un fait matériel. Sur dix-neuf millions d'acres dont se compose le territoire irlandais, il y en a plus de cinq millions dont ne s'est point encore emparée l'industrie de l'homme, et qui, cependant, pourraient être soit labourés, soit employés en pâturages (1). Et pourquoi ces terres, qui appellent les bras, demeurent-elles nues et désertes? Parce que, pour féconder le sol, le travail a besoin d'avances; or, ces avances, le pauvre ne peut les faire, et le riche ne le veut pas. Et pourquoi le riche ne placet-il pas sur la culture du sol irlandais les capitaux sans lesquels cette culture ne saurait s'accroître? Parce que

l'état du pays l'en empêche. Ce n'est donc pas la terre qui, en Irlande, manque à la population, ce sont les capitaux qui manquent au travail agricole comme à l'industrie manufacturière.

Ce défaut de capitaux en Irlande n'est pas le seul obstacle au développement de l'ouvrier irlandais.

J'ai dit tout à l'heure que l'ouvrier irlandais n'est point de sa nature impropre à l'industri manufacturière, et l'exemple de tous les Irlandais qu'emploient avec fruit l'Angleterre et l'Écosse prouve assez cette vérité. Mais il faut aussi reconnaître que l'Irlandais, aussi longtemps qu'il demeure en Irlande, a de certains vices, qui tiennent, non à sa nature, mais au pays, et qui font de lui un mauvais ouvrier.

Accoutumé en Irlande à subir toutes les oppressions, il a, quand il travaille, une idée fixe, c'est que celui qui l'emploie ne lui donnera aucun salaire, ou lui en payera un moindre que celui auquel il pourrait justement prétendre. Aussi qu'arrive-t-il quand une manufacture s'établit en Irlande? A peine les ouvriers qui, dans le premier moment, ont consenti à travailler pour de faibles gages, sont-ils maîtres du terrain, qu'ils se coalisent aussitôt pour obtenir un salaire lus élevé, et appliquant à l'industrie les procédés des White-Boys, ils fixent arbitrairement le prix de la journée de travail, portent des peines terribles contre le maître qui payerait un salaire moindre et contre l'ouvrier qui consentirait à le recevoir; et ce code barbare ne contient pas de vaines menaces, le châtiment a coutume de suivre de près l'infraction : et naguère encore Dublin était le théâtre d'affreux assassinats, commis sur de pauvres ouvriers dont tout le crime était d'axoir travaillé pour un prix inférieur au taux fixé par la mont infortunés qui sont frappés de mort pour s'êt puntentés d'un modique salaire, et qui, s'ils en eussent demandé un plus élevé, seraient morts

faute de travail! Et quel est l'infaillible effet de ces violences? Si le manufacturier les subit, il se ruine; s'il résiste, les ouvriers refusent de travailler. Dans les deux hypothèses, l'entreprise industrielle échoue; et l'ouvrier qui se plaignait, non sans quelque raison peut-ètre, de tirer de son travail un trop faible salaire, n'a plus ni salaire ni travail.

On voit bien çà et là, en Angleterre, l'exemple de coalitions du même genre; mais elles n'y ont janiais été que passagères et partielles; elles ont bien, de temps à autre, ruiné une industrie, mais jamais toutes les industries. A la place de cette crainte continue qu'éprouve l'Irlandais de ne pas recevoir la récompense de son travail, l'Anglais a, en général, une grande confiance dans ceux qui l'emploient, parce qu'il s'est habitué à trouver en eux le respect du droit et la fidélité aux engagements. L'ouvrier anglais possède d'ailleurs ordinairement assez de lumières pour comprendre qu'un accroissement momentané desalaire peut devenir un malheur pour lui-même, si cette augmentation fait crouler l'industrie de laquelle son salaire dépend.

Ceci explique pourquoi les Irlandais sont de bons ouvriers dans les manufactures anglaises. En quittant l'Irlande, ils en perdent les sauvages traditions; et en mème temps qu'ils portent en Angleterre leurs facultés physiques et intellectuelles, ils y trouvent la moralité qui leur manquait, et qu'ils acquièrent rapidement en apprenant qu'en Angleterre les droits de l'ouvrier sont aussi sacrés que ceux du maître.

La même raison fait comprendre pourquoi l'industrie, languissante ou abattue dans presque toute l'Irlande, est plutôt prospère dans le nord de ce pays, où la classe supérieure et la classe ouvrière ne sont point, comme dans le Sud et dans l'Ouest, en état de suspicion mutuelle; où il y a guerre entre des partis politiques et

religieux, mais non entre le riche et le pauvre, entre le maître et l'ouvrier.

Ainsi, d'une part, l'état agité de l'Irlande repousse les capitaux; et quand, par hasard, quelques capitaux viennent assez hardis pour braver cette agitation, les passions violentes et grossières, que la classe ouvrière respire en quelque sorte dans l'atmosphère où elle vit, élèvent un obstacle presque insurmontable au succès de l'entreprise.

Sans les deux causes qui viennent d'être signalées, les capitaux qui fuient l'Irlande y abonderaient, et on va tout de suite comprendre de quelle source ils découleraient.

L'Angleterre regorge de capitaux; elle en envoie dans le monde entier; elle en place sur le continent, en Amé-rique, en Asie; elle spécule, aux États-Unis, sur les terres; au Mexique, sur les mines; elle établit des bateaux à vapeur dans l'Inde. Et pourquoi donc, au lieu d'envoyer ses capitaux à deux mille, à quatre mille, à six mille lieues, ne les placerait-elle pas dans un pays qui est sous sa main, où il y a tant à faire et tant de bras qui ne . demandent qu'à être mis en action? L'Angleterre veut, dit-on, conserver pour elle-même le monopole de l'industrie. Je veux bien que sa politique tende vers ce but; mais qu'importe? Les capitaux n'ont point d'esprit na-tional; leur patrie est là où ils trouvent le plus de profit et de sécurité. Et d'ailleurs l'Irlande est anglaise; elle est une partie de l'empire britannique. Il faudrait prêter aux capitalistes anglais des passions nationales bien exaltées, pour qu'à leurs yeux Belfast et Dublin fussent autres que Manchester et Glascow. Disons-le donc, l'obstacle vient évidemment de ce que l'Irlande étant le pays le plus misérable et le plus agité du monde entier, l'Anglais aime mieux placer ses capitaux partout ailleurs qu'en Irlande; et précisément parce que ce pays est sous ses yeux, il voit plus vite et plus clairement à quels périls ses capitaux seraient exposés, s'il les y envoyait.

Que fant-il conclure de tout ce qui précède?

C'est, d'abord, qu'aussi longtemps que les causes qui s'opposent à l'essor de l'industrie irlandaise existeront, ce n'est point à l'industrie qu'il faut demander du travail pour ceux qui n'en ont pas, et un remède aux maux dont l'oisiveté de la population est la cause réelle ou supposée; et, en second lieu, que, pour rendre possible le développement de l'industrie irlandaise, il faut commencer par détruire les causes qui maintenant la paralysent. Or ces causes sont connues: c'est l'anarchie du pays et l'esprit qui anime les classes ouvrières.

Mais à qui appartient-il de combattre ces obstacles

funestes à l'industrie irlandaise?

Ce n'est point sans doute l'affaire des gouvernements d'établir l'industrie; mais certes, leur tâche naturelle est de prévenir ou de dissiper les causes politiques qui empêchent l'industrie de naître ou de prospérer.

Maintenant, par quels moyens le gouvernement pourrait-il rendre au pays la paix, et au peuple les dispositions qui sont nécessaires à l'établissement de l'industrie
en Irlande? Ceci est une autre question qui sort de l'objet
du chapitre actuel. J'ai dû me borner ici à montrer que
l'industrie, quant à présent, ne saurait être pour l'Irlande un moyen de salut, puisqu'elle rencontre, dans le
pays même, des obstacles immenses. Ces obstacles viennent du vice même des institutions; de sorte que chercher
les moyens de développer l'industrie en Irlande, conduit
à rechercher quelle sorte de réforme il faudrait faire dans
les institutions de ce pays. La question est posée; mais
l'ordre du livre en place ailleurs la discussion.

## § II. - L'ÉMIGRATION.

S'il est impossible de trouver de l'emploi pour tous ceux qui, en Irlande, sont inoccupés ou travaillent mal, il faut, dit-on, diminuer le nombre des travailleurs; et quel meilleur moyen pour atteindre ce but que l'émigration?

De tous les systèmes qui, depuis vingt années, ont été proposés pour le salut de l'Irlande, il n'en est peut-être pas un seul qui ait, en Angleterre, plus de faveur que celui d'une émigration pratiquée sur une grande échelle. C'est un remède violent, il est vrai, mais qui repose sur un fait simple en apparence, et propre à saisir les imaginations. Voici quelques millions d'individus dont la condition, en Irlande, est profondément misérable; qu'on les transporte dans un autre pays, moins rempli d'habitants, ils y trouveront un sort heureux; et, délivrés de cette population surabondante, ceux qui restent seront à l'aise et prospéreront. Cette théorie s'appuie de l'autorité des économistes les plus distingués, elle a plusieurs fois reçu la sanction du parlement lui-même, et beaucoup croiraient incurables les plaies de l'Irlande si l'émigration ne devait les guérir.

Les doctrines politiques, au nom desquelles on gourverne les peuples, ne sont-elles pas sujettes à d'étranges
variations? Nous touchons encore à une époque où les
théories des publicistes et la science des gouvernements
n'avaient point en vue d'objet plus cher et plus constant que
l'accroissement de la population (1). Sévères pour le
célibat, les lois favorisaient les mariages précoces; des
récompenses publiques honoraient les mères les plus
fécondes (2); et l'émigration, qui enlève des enfants à la
patrie, était interdite comme un délit publie. Voici maintenant que chez un des peuples les plus civilisés du monde,
l'opinion s'établit que, l'accroissement de la population est
le plus grand danger dont une nation puisse être menacée;
on y enseigne que, pour conjurer ce péril, il faut nonseulement arrêter le progrès du nombre, mais encore le
diminuer, et l'émigration y est non-seulement permise,
mais solennellement encouragée comme un moyen de

salut pour ceux qui émigrent et pour le pays délivré d'un excès de population.

C'était jusqu'à ce jour une doctrine universellement consacrée, qu'une grande population est pour un pays une source de force et de richesse nationales, et que si elle nuit faute d'être bien dirigée, elle peut toujours être convertie en un instrument de puissance et de prospérité: théorie bien différente de celle qui veut aujourd'hui, quand la population semble excessive, qu'on en exile une moitié pour assurer le bonheur de l'autre.

Et que doit penser l'Irlande de ceux qui la gouvernent? Les temps sont encore tout près d'elle où ses habitants étaient tenus rigoureusement dans l'impossibilité d'émigrer par le même gouvernement anglais qui, aujourd'hui, s'établit en Irlande le principal instigateur de l'émigration (1)!

Sans relever davantage les contradictions de ces systèmes divers, et sans examiner jusqu'à quel point l'emploi euccessif de chacun d'eux fut justifié par des circonstances différentes, recherchons si l'émigration pourrait être en ce moment de quelque bienfait pour l'Irlande.

Et d'abord est-il bien vrai que si la population d'Irlande était diminuée d'un tiers ou même de moitié, les misères du pays cesseraient? C'est un premier point dont il est permis de douter. La population d'Irlande est, à la vérité, réduite aux expédients pour sa subsistance. Elle s'impose les plus cruelles privations, ce qui ne l'empèche pas chaque année de subir une famine plus ou moins longue. Elle se nourrit des plus grossiers aliments, en dépit de quoi elle éprouve des disettes périodiques. Elle a adopté le régime le plus propre à soutenir le plus d'habitants possible sur le moindre territoire donné. Comme c'est une vérité économique bien établie, que la même étendue de terrain qui, semé en pommes de terre, nourrit vingt personnes, ne donnerait d'aliments que pour cinq

ou six s'il était semé en blé, et n'en feraît vivre qu'un seul s'il était mis en prairie propre au bétail, l'Irlande a renoncé absolument à l'usage de la viande et du pain pour vivre exclusivement de pommes de terre. Elle a fait plus; comme parmi ces derniers fruits de la terre il y en a qui se produisent et se multiplient en plus grande quantité que d'autres, elle a adopté pour aliment une espèce de pomme de terre appelée *Lumper*, la moins agréable au goût, mais dont les vices sont rachetés aux yeux de l'Irlandais par le mérite d'une prodigieuse abondance.

Il semble, au premier abord, que pour une population qui trouve si péniblement sa subsistance sur le sol, toute diminution de nombre serait un immense bienfait. Si cependant on approfondit la question, on verra que l'émi-gration de trois ou quatre millions d'Irlandais n'aurait point pour résultat nécessaire de faire naître, pour les quatre ou cinq millions restants, des moyens d'existence meilleurs et plus assurés. Et en effet, d'où vient qu'en çe moment les produits agricoles de l'Irlande semblent ne plus suffire au soutien de sa population? Ce n'est pas que ce pays ne fournisse d'aliments que pour huit millions de créatures humaines; bien loin de là, nul n'ignore que cette fertile contrée nourrirait sans peine vingt-cinq millions d'habitants; pourquoi donc le tiers de ce nombre y vit-il misérablement? Parce que, avant de demander au sol et à ses produits ce qu'il leur faut pour exister, les Irlandais ont à y prendre d'abord ce qu'il leur faut pour payer leurs fermages aux propriétaires dont ils tiennent leur possession. Et ceci explique pourquoi, sur une terre capable de donner du pain à vingt-cinq millions de per-sonnes, huit millions trouvent à peine leur vie dans la culture des plus grossières pommes de terre. Si ces huit millions d'Irlandais voulaient se nourrir de blé, rien ne serait plus facile, car la terre leur en fournit bien au delà de leurs besoins; mais alors ils ne pourraient payer leur dette aux propriétaires du sol. Voici donc ce qu'est obligé de faire tout cultivateur irlandais : il sème une partie de sa terre en blé pour recueillir des fruits qu'il vend, et il plante un petit espace en pommes de terre, d'où naît la récolte qui le fait vivre. Dans le premier cas, il aspire à tirer du sol les plus riches moissons dont le prix lui sert à payer sa rente; et dans le second, à obtenir les fruits les plus abondants, capables de suffire à ses plus impérieux besoins; et comme la rente que le propriétaire exige de lui s'élève constamment, il lui arrive sans cesse d'élargir le terrain où naissent les fruits qu'il vend, tandis qu'il rétrécit toujours l'espace où croissent les produits dont il se nourrit. Maintenant, supposez que les propriétaires d'Irlande ne voient, dans cette détresse de la population agricole, rien que de naturel et de régulier; supposez que ce soit un de leurs principes familiers que le fermier ne doit avoir d'autre profit dans la culture, sinon d'en tirer les fruits strictement nécessaires à sa subsistance; supposez enfin que ce principe soit si rigoureusement appliqué par les propriétaires irlandais, que tout moyen plus économique de vivre, découvert par les fermiers, amène nécessairement l'augmentation de leurs fermages. Dans cette hypothèse, gai, pour toute personne connaissant l'Irlande, est une triste réalité, quelle sera la conséquence d'une diminution de population?

La terre d'Irlande ayant à nourrir un moindre nombre d'habitants, ceux qu'elle fera vivre auront-ils désormais une condition meilleure? Nullement. Car, si, au lieu de continuer à manger des pommes de terre, les cultivateurs irlandais veulent se nourrir de blé, le propriétaire verra dans ce changement un accroissement de bien-être et un signe de fortune, qui tout aussitôt provoqueront de sa part l'augmentation des fermages. Afin de payer sa dette

accrue, le pauvre agriculteur devra donc se remettre en toute hâte à son premier régime; s'il tarde, il sera bientôt, faute de payement, expulsé de sa ferme, et ses misères renaltront absolument les mèmes que par le passé. Ainsi, après que des millions d'Irlandais auront disparu d'Irlande, le sort de la population restante ne sera peut-être changé en rien; il peurra être toujours également misérable. On comprend bien, par ce qui précède, comment, avec trois fois moins d'habitants, l'Irlande était, il y a un siècle, tout aussi indigente que de notre temps, sujette alors, comme aujourd'hui, aux mêmes causes de misère, indépendantes du nombre.

Maintenant, s'il était vrai que la population irlandaise pût être diminuée considérablement sans que sa condition s'améliorât, il faudrait reconnaître que le système de l'émigration, qui repose sur l'efficacité de cette diminution, s'évanouirait complétement.

Cependant supposons que la base première du système ne soit point renversée; que l'utilité de dépeupler l'Irlande soit, au contraire, bien établie, et que l'émigration de quelques millions d'Irlandais s'offre toujours aux maux de l'Irlande comme un remède efficace et non contesté. Il convient d'autant mieux d'admettre cette supposition, que la dépopulation de l'Irlande, s'il n'en résultait pas les biens qu'on en attend, aurait peut-être d'autres effets salutaires qui lui donneraient encore du prix. Ne profiterait-elle pas d'abord aux émigrants? Il semble que, quelle que fût la terre où on les transportât, ils y seraient plus heureux ou moins misérables qu'ils ne sont en Irlande. La population restante ne serait-elle pas ellemême, au moins dans le premier moment, soulagée par le départ de quelques millions de travailleurs qui lui font concurrence? Délivré tout à coup de sa population la plus oisive et la plus turbulente, le pays serait peut-être aussi plus calme : ce repos profiterait à l'Angleterre

elle-même, qui reçoit le contre-coup de toutes les agitations de l'Irlande; et, s'il était vrai que l'absence d'Irlande de trois ou quatre millions d'Irlandais épargnat à l'Angleterre, seulement pendant quelques années, les ennuis que lui cause ce pays, ne serait-ce pas assez pour qu'elle entreprit aussitôt de les faire émigrer?

Admettons donc que l'émigration d'une partie de la population irlandaise profitât assez, soit à l'Irlande soit à l'Angleterre, pour mériter d'être entreprise, recherchons si elle serait possible. Cet examen ne paraîtra point superflu si l'on songe à tout ce qu'il y a, en Angleterre, de préjugés favorables à un vaste système d'émigration.

Et d'abord remarquons que l'émigration doit être considérable, sous peine d'être absolument stérile, au moins sous le point de vue économique. Pour juger de ce qu'elle doit être pour devenir efficace, il suffit de considérer ce qui se passe à présent en Irlande. Il n'existe peut-être pas de comité irlandais d'où, chaque année, des milliers d'habitants n'émigrent volontairement. Cependant il a été constaté, par des enquêtes officielles, que cette émi-gration, plus ou moins bienfaisante pour ceux qui s'en vont, ne produit aucun effet sensible sur la condition de ceux qui restent. On a reconnu que, dans les paroisses dont on a le plus émigré, le prix de la main-d'œuvre ne s'est pas accru d'un centime, et l'emploi des ouvriers demeurés dans le pays n'a pas augmenté d'une journée de travail (1). Dans certains comtés, pour que la condition des classes ouvrières se ressentit de l'émigration, il faudrait faire émigrer les neuf dixièmes (2). On est étonné de la promptitude avec laquelle le vide produit par l'émigration se remplit, et l'on ne sait par quel funeste enchantement les pauvres qui s'en vont sont tout à coup remplacés par d'autres pauvres. Ce sont donc des millions d'Irlandais qu'il faut éloigner d'Irlande, sinon l'émigration passerait comme inapercue.

Mais une telle émigration est tout à la fois singulièrement difficile et dispendieuse.

Où porter ces millions d'émigrants? Assurément l'Angleterre est de tous les pays celui pour lequel cette difficulté est la moindre; car elle a des établissements coloniaux dans toutes les parties du monde; et ses vaisseaux lui donnent le libre accès des contrées mêmes qu'elle ne possède pas. Mais tous les territoires vacants ne seraient pas également propres à l'émigration irlandaise.

Le plus vaste et le plus fertile serait l'Australie. Mais comment envoyer la population pauvre d'Irlande dans le lieu destiné à recevoir les criminels de l'Angleterre? L'Irlande verrait là, non sans raison peut-être, une sanglante injure; et cette impression, injuste ou légitime, rendrait seule l'entreprise impossible. Adopterait-on, pour lieu d'émigration, les États-Unis de l'Amérique du Nord? Ce pays serait sans doute le meilleur qu'on pût choisir, et le plus propice aux émigrants; mais croit-on que, si les États-Unis se voyaient menacés de l'invasion de trois ou quatre millions d'Irlandais, le gouvernement de cette immense contrée laisserait la libre entrée des ports américains à ces essaims de pauvres? Il est permis d'en douter. Aujourd'hui l'Irlande envoie, chaque année, aux États-Unis, quelques milliers d'indigents; et ce courant modéré d'émigration a déjà soulevé dans ce pays tant de clameurs, que plusieurs fois on y a mis en question si les ports des États-Unis ne seraient pas fermés aux émigrants irlandais, soit par une interdiction formelle, soit par une taxe assez élevée pour équivaloir à une prohibition (1).

Reste le Canada. C'est, à vrai dire, l'asile naturel des émigrants irlandais. Le Canada est, de toutes les colonies britanniques, la moins éloignée de l'Irlande; c'est un pays devenu anglais, grâce aux lâchetés de Louis XV et de sa cour. Beaucoup d'Irlandais y sont déjà établis, qui seraient les hôtes des nouveaux venus; et, quoique les meilleures terres de cette colonie florissante soient occupées, il en reste encore une assez grande étendue pour recevoir pendant longtemps le surplus de la population anglaise. Maintenant il s'agit de savoir si, lorsque la puissance anglaise chancelle au Canada, il serait d'une politique habile d'envoyer à ce pays un renfort de quelques millions d'hommes qui, comme Irlandais, détestent par instinct le joug anglais, et, comme catholiques, seraient les alliés naturels de la population canadienne, la plus hostile à l'Angleterre?

Cependant admettons que ces diverses objections contre l'Australie, contre les États-Unis, contre le Canada, n'existent pas; supposons que le lieu d'émigration soit trouvé; voilà une première difficulté vaincue. Mais combien d'autres se présentent tout aussitôt!

Ce n'est pas une petite entreprise que de transporter, soit à deux mille, soit à quatre mille heues par delà les mers, plusieurs millions d'hommes. L'expérience nous montre qu'un vaisseau destiné à un long voyage doit porter, en général, moins de mille passagers; prenons cependant mille pour chiffre moyen. En adoptant cette base, il faudrait le voyage et le retour de cent vaisseaux pour opérer l'émigration de cent mille personnes, c'està-dire d'une faible fraction seulement de la population qu'on veut faire émigrer. Que d'années seraient nécessaires pour achever ce transport, dût-on y employer toute la marine de l'Angleterre, qui a sans doute bien d'autres soins à remplir! Et cependant, pour atteindre le but qu'on se propose, il faudrait une émigration soudaine et complète de toute la population jugée surabondante; toute émigration partielle et lente ne porterait aucun remède au mal, prompt à renaître de lui-même à mesure qu'on le guérirait.

Mais allons plus loin : supposons que le transport des émigrants, qui ne semble guère possible, le soit; les frais que ce transport entraînera seront si considérables, qu'il en naîtra un nouvel obstacle. En effet, il n'est jamais entré dans la pensée des plus chauds partisans de l'émi-gration irlandaise qu'on pût se borner à charger des centaines d'Irlandais sur un vaisseau, et à les jeter nus ou couverts de haillons dans quelque nouvelle contrée. Traiter ainsi les pauvres Irlandais serait procéder envers eux plus durement qu'on ne fait envers les malfaiteurs, qu'on déporte dans l'Australie et qu'on y établit à grands frais. Et alors même qu'on agirait ainsi sur la demande des émigrants eux-mèmes, on serait sans excuse. Nul n'ignore l'extrême détresse qui est réservée aux pauvres familles qui, fuyant la misère de leur pays, vont, dépour-vues de tout capital, pour chercher un sort meilleur dans une contrée lointaine, où elles ne trouvent que des épreuves encore plus affreuses. Que le gouvernement laisse libres de pareilles imprudences, on le conçoit; mais qu'il s'en établisse l'agent, voilà ce qu'il ne saurait faire. On a donc, en Angleterre, toujours considéré que la condition obligée de tout système d'émigration pratiqué par le gouvernement était de pourvoir à toutes les dépenses qui précèdent l'arrivée de l'émigrant au port d'embarcation, de payer son passage, de le nourrir pendant la traversée jusqu'au port de débarquement, et de faire pour lui, dans le pays où il est transporté, toutes les dépenses de premier établissement. Or cet ensemble de frais est enorme. On a, en 1826, estimé que ces frais devaient s'élever à 60 liv. stel. (1,500 francs) par famille de cinq personnes, ce qui ferait une dépense moyenne de 12 liv-sterl. (300 fr.) pour chaque émigrant (1). Mais si, au lieu de s'attacher à des conjectures, on prend des expériences faites, on voit que les frais absolument nécessaires excèdent un peu cette estimation, et que chaque famille entraîne une dépense de 100 liv. sterl. (2,500 fr.), ce qui fait une somme de 20 liv. sterl. (500 fr.) par personne (1). La conséquence est que, calculée sur le pied de 20 livres sterl., ou 500 fr., par personne, l'émigration de quatre millions d'individus reviendrait à plus de 2 milliards de francs (2). Estimée à 12 liv. sterl. (500 fr.) par tête, elle coûterait encore 1 milliard 244 millions de francs (3). Et en supposant qu'au lieu de faire émigrer quatre millions d'individus, on réduisit les émigrants à la moitié de ce nombre, la dépense, calculée sur les bases que l'expérience a consacrées, excéderait encore 1 milliard de francs (4). Quelque intéressée que soit l'Angleterre à guérir les maux de l'Irlande, il est douteux qu'elle tente jamais aucun remède à ce prix (5).

Admettons néanmoins, pour un moment, que toutes les objections et toutes les impossibilités qui précèdent fussent écartées, resterait un autre obstacle plus difficile peut-être à vaincre que tous les autres. Il ne suffirait pas, en effet, que trois ou quatre millions d'individus eussent la possibilité matérielle de quitter l'Irlande, il faudrait encore qu'ils le voulussent. Leur intérêt serait d'émigrer, et ils auraient tort d'en refuser les moyens : tel est notre sentiment. Mais leur propre jugement s'accorderat-il avec le nôtre? Leur refus d'émigrer rendrait cependant l'émigration impossible; car l'émigration forcée serait un bannissement. Et sur quoi se fonderait-on pour traiter comme des malfaiteurs les pauvres irlandais? Il faudrait que la misère fût d'abord proclamée un délit. Or, dans les mœurs anglaises, la pauvreté est sans doute un immense malheur : c'est presque un tort, mais ce n'est pas encore un crime.

Si l'émigration volontaire est la seule possible, il faut en conclure que jamais le vaste système d'émigration qu'on a en vue ne sera exécuté.

Il existe bien en Irlande, ainsi qu'on l'a dit plus haut,

un courant quotidien d'émigration libre et spontanée. Mais il est à remarquer qu'en général ce ne sont point les plus pauvres qui émigrent. Les émigrants appartiennent d'ordinaire à une classe moyenne: ce sont des artisans aisés, de petits fermiers qui, jouissant déjà d'une condition presque heureuse, aspirent à l'améliorer (1); qui, possesseurs d'un petit capital, cherchent, pour le faire valoir, un pays où la propriété soit plus sûre qu'en Irlande. Ce sont surtout des protestants, c'est-à-dire des personnes d'une condition supérieure. En un mot, tous ceux qui s'en vont sont ceux que le pays est naturellement intéressé à garder. Et si le pauvre irlandais n'émigre pas, ce n'est pas seulement parce qu'il n'en a pas matériellement les mêmes moyens que le riche, mais parce qu'il n'en a pas la même volonté. En dépit de toutes ses misères, l'Irlandais aime passionnément sa patrie, et il semble que le plus malheureux lui soit attaché par les liens les plus étroits. Peut-être serait-il juste de dire qu'on tient moins à sa patrie en proportion du bien-ètre dont on y jouit. L'Anglais, dont le bonheur matériel surpasse certainement celui d'aucun peuple, comprend moins qu'aucun d'ordinaire à une classe moyenne : ce sont des artisans ment celui d'aucun peuple, comprend moins qu'aucun autre le lien qui enchaîne l'homme à sa terre natale. Il a goûté de certains comforts qui lui sont absolument nécessaires, et sans lesquels la vie lui semble impossible; ces comforts venant à lui manquer dans son pays, il les cherche ailleurs; et alors même qu'il n'en est pas privé, il aspire constamment à les accroître: sa patrie est au lieu où la plus grande somme de ce bien-être lui est assurée. Le pauvre irlandais, au contraire, n'ambitionne pas des jouissances dont il n'a aucune idée; n'ayant jamais connu qu'une existence misérable, il ne soupçonne guère qu'il y en ait d'autre possible dans ce monde; toute grande entreprise tentée dans le but de chercher un bonheur auquel il ne croit pas ne saurait le séduire. Il reste donc sur le lieu de sa misère présente, peu soucieux de poursuivre au loin quelque autre infortune; et ce lui est une consolation de traîner le fardeau de sa vie dans le pays où il est né, là où vécut et mourut son père, où ses enfants auront à vivre et à mourir.

Si donc l'émigration était offerte à ces millions d'Irlandais, dont l'absence est si désirée, le plus grand nombre ne l'accepteraient pas. Ajoutons que beaucoup, qui souhaitent peut-être d'émigrer, cesseraient d'en avoir le désir, si le plan d'émigration était conçu et exécuté par le gouvernement anglais. L'Irlandais croit difficilement qu'il puisse lui venir rien de bon d'une pareille source; et, dans ce cas, ses craintes ne sont-elles pas naturelles? Toute raison politique de défiance étant écartée, que de risques terribles ont à courir les infortanés qu'un gouvernement fait émigrer par voie administrative! Qui garantit aux pauvres émigrants qu'ils recevront les soins et les secours qu'on leur a destinés? Ne leur est-il pas permis de tout craindre? Sont-ils bien sûrs qu'une fois embarqués, et l'Océan placé entre eux et leur partie, on neles jettera pas sur quelque terre inconnue et déserte, où leur destin sera de périr de faim, de froid et de misère (1)? Une terrible responsabilité pèse sur le chef de famille qui engage dans cette voie périlleuse sa femme et ses enfants. Oue l'on persiste à croire qu'il aurait tort de ne pas émigrer, si on lui en fournissait les moyens, d'accord; mais tout annonce que, guidé par son propre jugement, par ses intérèts et ses passions, le pauvre irlandais n'émigrerait pas.

Ces difficultés sont si grandes et si manifestes, que les partisans les plus enthousiastes de l'émigration ne les peuvent méconnaître. Ils n'abandonnent point cependant leur thème favori, ils le modifient; et restreignant leur système dans l'espoir de le rendre plus facile, ils le croient encore le meilleur moyen de salut pour l'Irlande. Examinons donc leur plan subsidiaire.

Le lecteur a vu précédemment comment l'extreme division du sol, fractionné en petites fermes d'une, de deux, de trois acres, a multiplié à l'infini, en Irlande, le nombre des agriculteurs. Cette multitude de fermiers qui surchargent la terre est, dit-on, l'une des principales causes de la misère irlandaise; et le remède naturel de ce mal serait, dit-on, de détruire les petites fermes et d'en constituer de grandes. Mais d'abord, pour abolir les fermes, il faut renvoyer les fermiers; et comment pratiquer ces expulsions dans un pays où ceux qu'on chasse se livrent aux plus terribles représailles et aux plus cruelles vengeances? A cela les Anglais répondent : Il faut éloigner par l'émigration les fermiers dépossédés. Qu'on examine attentivement les divers systèmes d'émigration proposés pour l'Irlande, on reconnaîtra qu'au fond de tous domine l'idéè de diminuer la population agricole.

Mais, resserré dans de telles limites, un système d'émigration serait-il plus praticable que le premier? Non. Et l'on peut dire qu'il le serait encore moins. En effet, sur les cinq millions d'agriculteurs existant en Irlande, il y en a certainement plus de deux millions qui, dans le système des économistes anglais, dôivent être considérés comme surabondants, et qui, par conséquent, devraignt émigrer. Or on a vu plus haut quelles entreprises et quelles dépenses entraînerait l'émigration d'un pareil nombre de personnes; et, s'il est vrai que les obstacles soient assez graves pour empêcher l'Angleterre d'exécuter l'émigration des millions de pauvres irlandais dont l'extrême misère est pour elle un sujet d'alarme, comment croire qu'elle tente jamais de surmonter les mêmes difficultés dans la seule vue d'améliorer l'état de la population agricole d'Irlande? Il est évident que, l'émigration des fermiers irlandais fût-elle possible, l'Angleterre ne l'entreprendrait point, parce que le sort de ceux-ci,

placés en relief de conditions infiniment plus malheureuses, ne saurait exciter qu'un intérêt secondaire.

On conçoit blen qu'il puisse être plus important pour le propriétaire d'un domaine de se débarrasser d'un cultivateur qui surcharge sa terre, et dont le fardeau pese sur lui seul, que de purger l'Irlande d'un pauvre dont le pays entier porte le poids. Mais que conclure de ceci, sinon que l'émigration des petits fermiers serait profitable aux riches? Alors une autre conséquence suivrait aussi : c'est que les propriétaires d'Irlande, étant les véritables intéressés à l'émigration, devraient seuls en faire les frais. Maintenant, en supposant que les propriétaires d'Irlande eussent le pouvoir de pratiquer cette émigration, en auraient-ils la volonté? Nullement. Il faudrait d'ahord pour cela qu'ils jugeassent utile à leurs intérêts la diminution du nombre des fermiers : or il est certain, au contraire, que le nombre excessif des agriculteurs, bien bein d'être envisagé comme un mal absolu par la plupart des propriétaires irlandais, leur parait, sous plusieurs rapports, un avantage réel (1). Et, en supposant même que les propriétaires irlandais considérassent comme utile à leurs întérêts la suppression d'un million ou deux de cultivateurs, pense-t-on qu'ils fussent disposés à les faire émigrer, et à supporter la charge de cette émigration, qui ne pourrait cependant s'exécuter qu'à leurs dépens? On a vu, au commencement de ce chapitre, que l'émigration de deux millions de personnes couterait plus d'un milliard de francs. Or on estime à 150 millions de francs le revenu total des propriétaires irlandais: d'où il suit que la dépense d'une pareille émigration prendrait à ceux-ci sept années de leurs revenus. Il semble que l'on peut, sans témérité, affirmer que de pareils sacrifices ne seront point faits par une aristocra-tie babituée à calculer étroitement et jour par jour.

Disons-le, d'ailleurs : pour exécuter une œuvre aussi

délicate et aussi considérable, il faudrait non-seulement l'aiguillon de l'intérêt privé, mais encore le stimulant d'un sentiment généreux. Il faudrait que l'idée de l'émigration fût embrassée avec ardeur et charité par les propriétaires irlandais comme un moyen de soulager de grandes souffrances, et de créer sur leurs domaines des conditions heureuses. Or comment croire que ceux qui, par leur incurie ou leur égoisme, ont laissé s'accumuler en Irlande d'immenses misères, mettront un zèle extraordinaire à les diminuer? Comment espérer qu'ils apporteront un dévouement presque hérorque à guérir des maux qu'avec un peu de prévoyance ils eussent prévenus? Comment croire qu'ils feront par remords beaucoup plus qu'ils n'ont fait par conscience? Est-il raisonnable d'attendre d'eux de vives sympathies pour les infortunés que l'émigration aura jetés à deux mille lieues de l'Irlande. tandis que les plus affreuses détresses, dont ils sont les témoins, les trouvent si souvent sans pitié? Si les propriétaires irlandais étaient capables des sacrifices qu'on leur demande, l'émigration ne serait pas nécessaire aujourd'hui. Le remède serait inutile, parce que le mal n'existerait pas.

Dans l'impuissance où l'on est d'obtenir l'émigration de la population agricole, soit du gouvernement anglais, soit de l'intérêt ou de la sympathie des propriétaires irlandais, on a recours à un dernier système, qu' est celui de la loi rendue récemment en cette matière (1). On attribue aux comtés la faculté de s'imposer pour faciliter l'émigration; et l'on peut, par les discussions dont cette loi a été l'objet, prévoir que cette disposition a pour objet principal de pourveir, par l'émigration, au sort des petits cultivateurs chassés de leurs fermes.

Il serait facile de démontrer ici tout ce qu'il y a de périlleux dans un pareil système, propre à encourager l'égoisme des riches, qui, voyant désormais dans l'émi-

gration gratuite des fermiers dépossédés, une sauvegarde contre les vengeances du pauvre, ne seront plus contenus par aucun frein dans l'oppression qu'ils exercent sur la population agricole; et, sur la foi de cette émigration, qui peut-être n'aura pas lieu, se montreront encore plus durs que par le passé; de sorte qu'ils provoqueront contre eux-mêmes des représailles d'autant plus formidables qu'elles seront suspendues sur leur tête dans l'instant même où ils les croiront le plus loin d'eux. Mais salutaire ou funeste, l'émigration; renfermée dans de pareilles limites, ne saurait avoir, en tous cas, qu'une portée restreinte. Réduite à ces termes, elle peut protéger ou compromettre des intérêts privés, mais elle ne repose point sur un plan assez large pour qu'il lui soit donné d'influer sensiblement sur l'état social et politique de l'Irlande : elle sort, par conséquent, du sujet de ce chapitre.

Ainsi tout, dans ces différents systèmes d'émigration, est défectueux; l'émigration efficace serait d'exécution impossible; celle qui est praticable serait incomplète et vaine; les difficultés semblent naître des difficultés; l'embarras de trouver une contrée neuve, la longueur des transports de mer, l'énormité de la dépense, la complication de l'entreprise, tout arrête; et, ces objections levées, mille autres apparaissent aussitôt. L'émigration devenant possible, on ne sait qui l'on fera émigrer; et le choix des émigrants étant fait, ceux-ci refusent l'émigration. Enfin, d'obstacles en obstacles, d'impossibilités en impossibilités, on en arrive à perdre entièrement de vue le point de départ; et après avoir inutilement cherché les moyens de purger le pays de sa population la plus misérable et la plus corrompue, on en arrive à s'applau-dir de ce qu'on a trouvé l'art d'exiler ceux qui, dans l'état du pays, seraient encore les meilleurs à conserver. Et puis tous ces plans impossibles d'émigration forcét

fussent-ils accomplis, on ne sait s'il en résulterait pour l'Irlande le plus faible bienfait! Ouvrez les annales de l'Irlande, et voyez le peu d'influence qu'ont exercé, sur l'état social et politique de ce pays, toutes les entreprises violentes et tous les accidents extraordinaires de dépopulation. Calculez tout ce qui, en Irlande, a péri durant les guerres de religion; comptez les milliers d'Irlandais qu'a égorgés le fer de Cromwell; à tous ceux que le vainqueur a massacrés en Irlande, joignez les mithers qu'il a déportés dans les colonies ; considérez les centaines de mille que la famine a détruits, et dont le nombre a, dans une seule année (en 1740), dépassé quarante mille; n'oubliez pas les milliers que la peste et les guerres nationales emportent de temps à autre; tenez compter aussi de ceux que consument incessamment les maladies et les misères; n'omettez pas non plus le chiffre autrefois assez considérable de ceux qui, chaque année, mouraient de la main du bourreau senfin ayez égard aux vingt-cinq ou trente mille individus que le cours naturel de l'émigration irlandaise enlève chaque année au pays; et lorsque, ces faits étant posés, vous rechercherez quelles en ont été les conséquences; lorsqu'au milieu de ces crises diverses vous verrez l'Irlande toujours la même à toutes les époques, toujours misérable au même degré, toujours regorgeant de pauvres, étalant toujours les mêmes plaies hideuses et profondes; vous reconnaîtrez alors que les maux de l'Irlande ne tiennent pas au nombre de ses habitants; vous jugerez qu'il est dans la nature de son état social de créer des indigences profondes et des détresses infinies; que des millions de pauvres étant enlevés d'Irlande par un coup de baguette magique, on en verrait bientôt surgir d'autres en abondance d'une source de misère qui , en Irlande , ne tarit jamais ; qu'ainsi ce n'est pas au chiffre de la population qu'il faut s'en prendre, mais aux institutions du pays.

Ici encore nous voilà ramenés à la cause première du mal, et à la question de savoir quelles réformes seraient à faire dans ces institutions dont le vice reparaît toujours comme l'origine de tous les maux; mais le moment n'est point encore venu de discuter cette question. Quant à présent, il suffit d'avoir montré qu'on chercherait vainement dans l'émigration un remède aux misères de l'Irlande.

## S III.

## Un secours pour les pauvres.

Le parlement anglais a rendu, à quelques années d'intervalle, deux lois qui, seules, mettraient à même de juger l'aristocratie d'Angleterre et celle d'Irlande.

En Angleterre, la charité publique avait èté, pendant des siècles, pratiquée si généreusement et si imprudemment par les classes supérieures; les taxes énormes qu'entraînait son exercice, avaient fini par peser d'un tel poids sur la propriété, qu'il a fallu un jour arrèter les abus de l'aumone légale, et forcer les richés à moins de bienfaisance envers les pauvres : tel a été-l'un des objets principaux de la réforme accomplie en 1834 (1).

En Îrlande, au contraire, le défaut absolu de charité publique ou de sympathie particulière du riche pour le pauvre, y a fait naître, d'année en année, de siècle en siècle, une accumulation si énorme de misères extrêmes, qu'on s'est vu obligé enfin d'introduire dans ce pays une partie du principe qu'on réformait en Angleterre, et de contraindre lés riches à assister quelque peu le pauvre qu'en Angleterre ils secouraient trop; c'est l'objet qu'a eu en vue la loi adoptée par le parlement au mois de juillet dernier (2). Cette loi prescrit la construction d'un

certain nombre d'établissements de charité propres à recevoir les indigents, et met, dans chaque comté, les frais de leur entretien à la charge des propriétaires. C'est cette loi de charité qui, à défaut de l'industrie et de l'émigration, pourra, dit-on, sauver l'Irlande.

On attend d'elle de nombreux bienfaits; envisagée sous le point de vue économique, elle fera vivre des millions de travailleurs inoccupés; considérée dans sa portée politique, elle amortira les passions anarchiques qui prennent leur source dans l'extrême indigence; et examinée sous son aspect social, elle sera propre à réconcilier le riche avec le pauvre, dont les souffrances seront désormais adoucies; telles sont les promesses que fait cette institution nouvelle, et qu'il semble bien difficile qu'elle accomplisse (1).

Sans doute il paraît téméraire de porter un jugement complet sur une expérience qui se fait, qui est à peine commencée, et dont on saura bientôt l'issue. Cependant, tout en reconnaissant qu'il y a dans une pareille entre-prise beaucoup d'avenir voilé à tous les yeux, ne s'en trouve-t-il pas quelques parties que la prudence humaine puisse pénétrer? Si l'on ne saurait dire toutes les conséquences qu'aura la loi des pauvres en Irlande, ne peut-on pas du moins prévoir avec quelque certitude les effets qu'elle n'aura pas? et sans prédire le sort tout entier de cette mesure, ne peut-on pas affirmer qu'elle ne réalisera point les grandes espérances qu'on a reposées sur elle? N'arrivera-t-il pas nécessairement l'une de ces deux choses? Ou l'on voudra exécuter la loi assez largement pour la rendre efficace, et alors elle sera impossible; ou bien on ne lui donnera d'autre exécution que celle qui est praticable, et alors elle sera impuissante, si même elle n'est funeste.

Son influence sera sentie sans nul doute, si par suite de son exécution les deux ou trois millions de pauvres

que l'on compte en Irlande, reçoivent tout à coup de la société une assistance publique et légale. Ce sera, il est vrai, une grande question de savoir jusqu'à quel point cette influence sera salutaire; tout ne sera pas bienfait peut-ètre dans une institution qui, en attribuant à plusieurs millions d'individus les priviléges du paupérisme, leur en infligera aussi les stigmates et les vices. On pourra douter que le pain donné à ces deux millions de personnes. change sensiblement la condition de quatre ou cinq autres millions qui ne sont guère moins malheureux; et il sera permis de craindre que le moyen destiné à guérir les misères du pays ne les rende plus incurables en les régularisant. Mais enfin, en supposant que le résultat de la mesure fût tout favorable, comment la pratiquer? Y at-il possibilité que deux ou trois millions d'individus trouvent en Irlande leur subsistance dans un régime de charité publique? Non; et pour le reconnaître, il suffit du plus simple calcul.

Supposez que la société prenne la charge de deux millions de pauvres; c'est le chiffre le plus bas que l'on puisse admettre. L'humanité en accepterait sans doute un moindre; mais on ne saurait le réduire si l'on veut que l'assistance donnée aux pauvres d'Irlande ait une portée sociale et politique. Supposez maintenant qu'on donne à ces deux millions de pauvres la plus vile nourriture, celle qui sera strictement nécessaire pour soutenir matériellement leur vie, de l'eau et des pommes de terre. Eh bien! la dépense de chaque personne sera minime sans doute, car elle n'excédera pas vingt-cinq centimes par jour; cependant le total s'élèvera à près de deux cents millions de francs par année (1).

Quelle loi des pauvres sera jamais, en Irlande, établie à ce prix? qui en payerait les frais? On ne pense pas que l'Angletorre accroisse sa dette publique de quatre ou cinq milliards pour se mettre en mesure de faire l'aumone à l'Irlande; et si une pareille tâche était imposée aux propriétaires irlandais, dont elle absorberait tous les revenus, autant et mieux vaudrait peut-être décréter aussitôt la loi agraire. Et encore ces deux cents millions de francs fussent-ils trouvés et appliqués le plus sagement possible au profit de ces deux millions de pauvres, pourrait-on dire qu'il existe en Irlande un régime légal de charité publique?

Est-ce une assistance digne de l'État que cette vile ration de pommes de terre jetée à l'indigent sur la voie publique? Ne faut-il pas dresser un toit pour recevoir le pauvre, quand le pauvre demande un abri? Suffit-il d'apaiser sa faim, quand il jeune? Lorsqu'il est nu, ne faut-il pas le couvrir? Ne lui doit-on pas les remèdes de l'art lorsqu'il souffre? Et quand il meurt, n'a-t-on pas à l'ensevelir? Le pain, le vètement, un asile, un hôpital, un tombeau, ce sont là des nécessités premières d'humanité dans toute société chrétienne et civilisée, et que ne saurait omettre aucun système de charité publique.

Quand un gouvernement s'établit le dispensateur de la charité, il ne saurait l'administrer comme tout particulier pourrait faire. L'individu qui, dans sa puissance bornée, offre à son semblable un secours incomplet, semble toujours faire plus qu'il ne peut, parce qu'en réalité il fait toujours plus qu'il ne doit. On ne juge point de même la société qui, ayant assumé le fardeau de la charité publique, est toujours présumée assez forte pour le porter, et dont on est enclin à accuser la parcimonie, alors même qu'elle se montre généreuse au delà de sa puissance.

Faut-il maintenant rechercher combien de centaines de millions devraient être annuellement ajoutés aux deux cents millions précédents pour procurer à l'Irlande un régime de charité, je ne dirai point pareil à celui de l'Angleterre, mais seulement tel que l'autorité publique le pût avouer? De pareils calculs seraient évidemment superflus : ne serait-ce pas comme si l'on essayait de porter une plus lourde charge, après qu'on a vasnement tenté de soulever un moindre fardeau?

Ainsi, pour être décent, un régime de charité publique approprié aux besoins de l'Irlande nécessiterait des sommes si énormes que le calcul n'en saurait être abordé; et réduit à des proportions mesquines, il entraînerait encore des dépenses qui, quoique bien moindres, excéderaient encore infiniment le vouloir de l'Angleterre et la puissance de l'Irlande.

Les législateurs anglais, lorsqu'ils ont donné à l'Irlande une loi des pauvres, ont compris toute l'étendue de la difficulté qui vient d'être exposée; et voyant bien qu'il était impossible d'offrir même la plus grosière charité à tous les pauvres existants, ils ont jugé qu'il fallait s'attacher à restreindre le nombre des pauvres secourus.

Mais comment, quand on établit un système de charité publique dans un pays où les pauvres abondent par millions, peut-on parvenir à ne donner du secours qu'à un petit nombre d'entre eux? La loi nouvelle a, pour atteindre ce but, pris deux moyens principaux. Le premier a été de ne point conférer au pauvre irlandais un droit exprès d'assistance; et le second, de mettre à la distribution du secours des conditions qui le rendissent peu désirable : de sorte que les pauvres n'eussent ni le droit d'exiger la charité, ni une grande envie de l'obtenir.

On se tromperait étrangement si l'on croyait que le principe de charité, qui, tout récemment, a été introduit en Irlande, est le même qui, depuis la reine Élisabeth, domine en Angleterre. On a établi en Irlande la charité publique, mais non la charité légale; ce qui est fort différent. Le caractère de la charité publique est d'avoir pour dispensateurs les agents de l'autorité; c'est le système français. Ce qui constitue la charité légale, c'est que celui qui

la distribue, autorité publique ou simple particulier, ne puisse pas la refuser au pauvre qui la demande, et, en cas de refus mal fondé, puisse être contraint judiciairement à l'administrer. Tel est le système anglais. En Irlande la charité sera publique, puisque désormais sa gestion sera remise aux mandataires de la société; mais elle ne sera point légale : car les pauvres qui recevront du secours n'auraient pas le droit de l'exiger, et tous ceux auxquels on le refusera ne posséderont aucun moyen. coërcitif pour se le faire accorder (1). Ce principe étant posé, on voit aussitôt comment les exécuteurs de la loi auront le droit de réduire autant qu'il leur plaira le nombre des personnes aurquelles la charité sera faite. On voit comment, armés d'un pouvoir discrétionnaire, ils pourront toujours mesurer la quantité des secours accordés sur le chiffre des dépenses possibles; et l'on comprend que, si les ressources du pays ne pérmettent pas de prêter assistance à plus de quatre-vingt ou cent mille indigents, on sera parfaitement libre de n'en pas secourir davantage.

Mais en même temps que l'on aperçoit les moyens par lesquels la loi serait rendue praticable, on reconnaît comment elle deviendrait absolument inefficacace; on se demande, en effet, de quelle conséquence serait, pour le salut et pour le repos du pays, le secours donné à cent mille pauvres, c'est-à-dire à moins d'un vingtième de tous les pauvres d'Irlande?

Croit-on, d'ailleurs, qu'il fût facile de choisir parmi les deux ou trois millions de pauvres que possède l'Irlande', ces quatre-vingt ou cent mille privilégiés auxquels seuls l'aumòne publique serait accordée? Je vois bien le droit qu'on aura de faire ce choix, mais je ne puis comprendre sur quelle base on s'appuiera pour le faire.

S'efforcera-t-on de n'adresser le secours qu'aux plus extrêmes misères? Mais il faudra d'abord les reconnaître.

Or comment les distinguer au milieu de ces millions de voix qui font toutes entendre un pareil cri de détresse? Qui possédera le secret magique de deviner des souffrances différentes dans des conditions toutes semblables? Il y a une misère excessive où les degrés, s'il en existe, ne sauraient se marquer Qui dira lequel a le plus faim parmi des millions de pauvres affamés? Dans nul pays, peut-être, il n'existe un type de misère aussi uniforme qu'en Irlande. Et voyez quels incroyables efforts va faire chacun de ces millions de pauvres pour paraître le plus pauvre de tous; quelle émulation d'indigence! quelle rivalité de haillons, de douleurs feintes ou réelles, de plaies véritables ou simulées! quelle prime offerte à l'imposture! Remarquez que tous ces pauvres, voulussent-ils vous dire eux-mêmes de bonne foi quels sont parmi eux les plus misérables, seraient bien embarrassés de le faire; comment donc réussirez-vous à savoir la vérité au milieu de tant d'efforts tentés pour vous conduire à l'erreur!

La distribution de la charité publique est déjà une tache bien difficile et bien délicate dans le pays où la pauvreté est un cas rare et la misère une exception. Comment donc se fera-t-elle chez un peuple où l'indigence est en quelque façon le sort commun, et où la condition supérieure à la pauvreté est un accident? Comment discerner le pauvre au sein d'un peuple de pauvres?

Évidemment, quoi qu'on fasse, en l'absence de toute règle légale et de tout moyen moral d'appréciation, on sera forcément ramené, pour l'exécution, aux procédés purs et simples de l'arbitraire. Mais l'arbitraire est précisément le vice le plus dangereux qui se puisse rencontrer dans toute institution donnée à l'Irlande. Ce pays a été si longtemps le jouet du caprice et de la tyrannie, qu'il croit difficilement à l'impartialité de ceux qui le gouvernent; et, en supposant qu'un choix de pauvretés irlandaises

se put faire avec équité, il suffirait que ce choix se fit arbitrairement, pour que le peuple le trouvat injuste. Ainsi, tandis que l'assistance donnée au petit nombre n'améliorera que médiocrement le sort des pauvres sécourus, on peut compter que tous les pauvres auxquels la charité publique sera refusée se croiront les victimes de la plus inique exclusion.

Voyant bien qu'il n'était guère moins difficile de faire un choix parmi les pauvres d'Irlande que de les secourir tous, les législateurs anglais ont, pour diminuer le nombre des charités à faire, recouru à un second moyen. Ils ont pensé que, dans l'impossibilité d'accorder du secours à tous ceux qui en demandaient, il fallait travailler à ce que ce secours ne fût pas réclamé par tous les pauvres; et ils ont jugé que, pour limiter le nombre des aspirants, il convenait d'entourer la charité de toutes les circonstances propres à la rendre peu désirable.

En conséquence, la mème loi, qui établit en Irlande un régime de charité pour les pauvres, prescrit la construction de quatre-vingts ou cent dépôts qu'elle appelle maisons de travail (workhouses), où seront administrés les secours de la bienfaisance publique (1). Ces établissements, qui pourront contenir chacun mille pauvres, seront soumis à un régime sévère. Toute personne pauvre n'y sera pas nécessairement admise; mais nul ne recevra de secours, s'il n'entre dans l'enceinte de leurs murailles et s'il n'y demeure. Le mari y sera séparé de sa femme; la mère, des enfants. Le nom de ces asiles de charité semblerait indiquer qu'on y sera mis au travail; mais l'impossibilité où l'on serait de créer subitement quatre-vingts ou cent manufactures, et d'occuper utilement quatre-vingt ou cent mille pauvres dans un pays où l'industrie privée ne donne presque aucun emploí aux ouvriers libres, démontre suffisamment que les habitants de ces maisons de travail seront complétement oisifs.

Ainsi se trouveront jetés pèle-mèle et réunis dans le même lieu toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les corruptions de la pauvreté, tous les vices de la fainéantise. On estime que la nécessité, pour obtenir du secours, d'entrer dans ces établissements charitables, diminuers beaucoup le nombre des réclamants; et l'on fait, sans doute, un calcul fort juste, car on ne voit guère en quoi la condition de ces pauvres différera du sort des détenus pour crime.

Mais ici ne serait-il pas nécessaire de dire franchement quel est le vrai caractère d'une pareille loi? Renfermet-elle un principe de charité ou de rigueur? D'une main on offre aux pauvres d'Irlande une aumône, et de l'autre on leur ouvre une prison. Cette prison, il est vrai, ne les recevra que s'ils veulent bien y entrer; à la vérité aussi, ils en sortiront quand il leur plaira d'en sortir. Mais s'ils n'y entrent pas, ils ne recevront point de charité; et cette charité cessera pour eux s'ils en sortent. C'est, en résumé, un secours offert aux pauvres d'Irlande, à la condition que, pour le recevoir, ils sacrifieront leur liberté et se laisseront jeter dans un foyer de corruption.

On croit pouvoir justifier ces excessives rigueurs par l'exemple de l'Angleterre, où, depuis la célèbre réforme de 1834 (1), des établissements pareils, soumis à un régime semblable, ont eu, dit-on, le salutaire effet de diminuer le nombre des pauvres qui demandaient du secours, et de fournir cependant un asile aux indigents dont la détresse était réelle.

Mais ne voit-on pas combien, dans les deux pays, les principes et les faits sont différents?

En Angleterre, le principe fondamental de l'antique loi des pauvres, c'est-à-dire le droit légal du pauvre à la charité publique, existe toujours. La loi de réforme de 1834 n'a point aboli ce principe; elle en a seulement modifié l'exécution. Autrefois le pauvre anglais avait cou-

tume de recevoir à domicile la charité que lui faisait sa paroisse, et qu'au besoin il exigeait de celle-ci. Rien, sans doute, ne pouvait être plus commede pour l'indigent que cette assistance publique qui venait le trouver dans sa chaumière, au sein de sa famille, de ses habitudes et de ses loisirs; mais aussi nul mode de charité ne pouvait être plus fécond en abus. Pour remédier au mal. on a réglé qu'outre les secours donnés à domicile, il y aurait des charités distribuées dans l'enceinte des maisons de travail; et il a été établi que les administrateurs de charité pourraient, à leur discrétion, accorder ou refuser le secours à domicile, et ne seraient tenus rigoureusement de céder à la demande du pauvre que lorsque celui-ci, en réclamant une charité, se soumettrait, pour la recevoir, à entrer dans la maison de travail. Ainsi le pauvre anglais a conservé la chance d'être secouru suivant l'ancien mode de la charité anglaise, et il a la certitude d'être assisté conformément au nouveau. On voit déjà combien la condition du pauvre anglais est théoriquement différente de l'état du pauvre irlandais, qui, en aucun cas, ne peut recevoir d'assistance sans perdre sa liberté, et qui, ne pouvant trouver de secours que dans une sorte de prison, n'a pas même le droit, mais seulement la chance d'y entrer.

Mais, en fait, leur sort est encore bien plus dissemblable.

En Angleterre, il y a des pauvres, mais non un peuple de pauvres; la masse de la population travaille, et beaucoup qui prétendent manquer d'emploi en trouveraient sans peine, s'il ne leur plaisait davantage de demeurer oisifs, et s'ils n'aimaient mieux vivre de la charité publique que de leur propre industrie. On conçoit que, dans un tel pays, on ait pu sans inhumanité donner aux dispensateurs de la charité un pouvoir discrétionnaire qui, sans leur interdire l'usage du secours le plus doux en

faveur de l'indigence irréprochable, leur permit de n'accorder qu'une charité sévère à la misère suspecte de fainéantise. Une pareille faculté ne pouvait faire naître beaucoup de rigueurs dans un pays où le mode d'assistance le plus agréable au pauvre est profondément enraciné dans les mœurs; et l'on avait plutôt à craindre que le droit donné par la loi d'être moins indulgent ne fût jamais exercé.

L'institution des maisons de travail pour les pauvres, en Angleterre, a un but moral qui se saisit sans peine; c'est une menace contre l'oisiveté volontaire qui se dit malheureuse; et, quand un pauvre se prétend dans le besoin, c'est une épreuve à laquelle on reconnaît la réalité de sa détresse.

Mais quel peut être le mérite d'une pareille institution en Irlande, où, si l'on écarte les indigences douteuses, il reste encore des millions de misères qui ne sauraient être contestées; où ces millions de pauvres sont plongés dans une détresse absolument indépendante de leur volonté; où ils ne travaillent point, mon parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas; où cette impossibilité de trouver aucun travail est, non accidentelle et passagère, mais continue et permanente? Appliquer aux pauvres d'Irlande le système anglais est absurde ou cruel.

Tenter, par une influence morale quelconque, d'exciter au travail des gens qui matériellement ne sauraient travailler, est un non sens. Et si, par cette influence, on éloigne du lieu de charité ceux qu'on a promis de secourir, et qui auraient, pour vivre, un besoin absolu d'assistance, qu'est-ce à dire, sinon qu'on a pris un engagement hypocrite qu'on veut violer à tout prix, et qu'on échappe à l'obligation d'une charité impossible par un expédient inhumain?

On vient de montrer comment les conditions mises à

la charité feront que celle-ci sera peu recherchée de ceux auxquels elle serait le plus nécessaire.

Il y a cependant un cas où, selon toute vraisemblance, une grande foule réclamera le secours public en dépit des rigueurs qui y sont attachées; je veux parler de ces époques de disette générale, où la famine sévit parmi le peuple, et où le besoin matériel de vivre fait taire toutes les répugnances morales. Mais alors ce n'est ni par centaines, ni par milliers, ni par centaines de mille, c'est par millions que les pauvres irlandais feront irruption sur la maison de charité; car, dans ces temps funestes, il s'établit sur toute l'Irlande un effroyable niveau de misère. Or quel moyen de satisfaire ces multitudes affamées? Ainsi quand la charité sera possible, on la fera si dure qu'elle sera peu recherchée; et lorsqu'une circonstance extreme viendra lui donner encore quelque prix, elle sera aussitôt réclamée par un si grand nombre qu'elle deviendra impossible.

Mais la loi des pauvres donnée à l'Irlande ne serait qu'à demi défectueuse si elle n'était qu'impuissante : tout ne semble-t-il pas indiquer qu'elle sera funeste?

Le fait seul de son inutilité serait un mal réel. L'Angleterre se persuade qu'en fondant cette institution elle a beaucoup fait pour l'Irlande; elle se sent désormais plus à l'aise, et croyant avoir appliqué le remède aux maux de ce pays, elle est tentée de se reposer, du moins. pour quelque temps, dans la satisfaction que donne le sentiment d'un grand devoir accompli.

Et, en Irlande, cette loi ne va-t-elle pas tout d'abord exciter parmi le peuple des espérances qu'elle ne saurait réaliser? Lorsqu'une institution de charité publique est annoncée à l'Irlande, le peuple de se rend point compte aussitôt des limites dans lesquelles on entend la restreindre. On croit que désormais tous les pauvres seront secourus par la société; et cette opinion s'établit d'autant

plus facilement que, sans avoir jamais possédé la charité anglaise, l'Irlande en sait les principes et les traditions. Mais lorsqu'au lieu de voir toutes les détresses secourues, on n'apercevra qu'une grossière assistance donnée à quelques pauvres élus, une cruelle déception ne sera-t-elle pas éprouvée? Et l'Irlande souffrante, qui s'attendait à un grand soulagement, ne s'irritera-t-elle pas en comparant la vile aumone reçue au bienfait qu'elle croyait recevoir?

Impuissante à secourir le peuple, cette loi ne le sera peut-être pas pour le corrompre. Il y a en Irlande un grand nombre de pauvres qui, quoique ne travaillant pas, ont un ardent désir de travailler, et qui font de grands efforts pour se créer quelque moyen d'existence. Voici maintenant une institution qui va leur suggérer l'idée funeste qu'on peut vivre sans travail, et que la société assiste celui qui est dans le besoin. Combien, sur la foi de cette espérance chimérique, au lfeu de chercher de l'emploi, si difficilement trouvé en Irlande, l'attendront dans l'inertie, bien résignés d'avance au malheur de ne le voir jamais arriver? Et combien préféreront à un travail mal rétribué les chances d'une charité donnée à la pauvreté oisive?

Mais cette institution ne risque pas seulement de dépraver le peuple sans le secourir ; elle privera peut-être les pauvres du peu de charité qu'ils possèdent aujourd'hui. Jusqu'à présent il n'existait en Irlande aucun système général de charité publique; les pauvres n'y étaient pas cependant tout à fait dépourvus d'assistance : non que le riche les secourut, mais le pauvre donnait au pauvre. Qu'arrivera-t-il aujourd'hui qu'une loi déclare solennellement que la charge du pauvre pèsera sur le riche? Toute la pauvre Irlande va, sans nul doute, crier d'une seule voix pour applaudir à l'équité de ce principe; mais les classes inférieures ne concluront-elles pas aussi

de là que désormais elles ne sont plus tenues aux mêmes devoirs de charité mutuelle? Et lorsque le pauvre mendiant avec sa famille se présentera, selon la coutume, à la porte du fermier, ne le repoussera-t-on pas en lui disant qu'il peut aller à la ville voisine, où il y a des secours publics pour les pauvres? Si l'événement arrivait ainsi, il s'ensuivrait que la même loi qui promet aux pauvres d'Irlande un secours illusoire, leur ferait perdre la seule assistance réelle qu'ils possédaient.

Et comment trouver, dans une pareille loi de charité, un germe de rapprochement et d'union entre les riches et les pauvres d'Irlande? Les plus zélés partisans de l'institution admirent surtout en elle le pouvoir qu'elle aura, disent-ils, d'inspirer de salutaires alarmes aux propriétaires irlandais, dont les terres payeront désor-mais la taxe des pauvres. Ils pensent que désormais le riche sentira davantage la misère de l'indigent, et qu'il sera tout à la fois intéressé à la prévenir et à ne pas l'accroître. Mais ces menaces, adressées au plus fort, sont dangereuses pour le plus faible. On veut forcer le riche à aider le pauvre, que ce riche laisse mourir de faim ; c'est une violence difficile à pratiquer. La charité ne se contraint pas. Il est fort à craindre qu'après avoir payé la taxe des pauvres, le propriétaire ne cherche et ne découvre pas le secret de reprendre au pauvre ce qu'il lui a donné; et qu'en tirant de sa terre, déjà affermée au delà de sa valeur, un prix encore plus élevé, il ne s'indemnise des aumones qui lui ont été imposées. On risque ainsi de rendre les riches plus ennemis du peuple par les moyens mêmes qu'on emploie pour leur inspirer des sentiments plus humains.

Si cette institution n'est pas propre à inspirer aux chasses supérieures des dispositions meilleures envers les pauvres, on ne voit pas non plus comment elle ferait nattre chez ceux-ci des sentiments moins hostiles aux

riches. La loi fût-elle efficace et salutaire, il est douteux que la population indigente en tint compte aux grands propriétaires, qu'elle regarderait toujours comme les distributeurs passifs d'un bienfait involontaire. Quel sera donc sur l'esprit du peuple l'effet d'une loi qui recèle tant de périls; dans laquelle il est permis de voir le germe de tant de maux, et qui ne paraît inoffensive que lors-qu'on la trouve impuissante? Veut-on savoir ce que diront les pauvres d'Irlande, le jour où se dissiperont les illusions éphémères d'une espérance irréfléchie? Ils diront que la loi était bonne, et que ses agents l'ont rendue mauvaise; que la mesure était charitable, mais qu'on lui a donné une exécution inhumaine; et le peuple trouvera encore le moyen de mettre à la charge des riches le défaut d'une institution qui est vicieuse dans son principe. Tantôt on accusera les commissaires de ne pas recevoir assez de pauvres dans la maison de charité; tantôt on leur reprochera d'en admettre un trop grand nombre dans ces asiles de corruption et d'oisiveté. Et ces reproches contradictoires, qui, grossièrement exprimes par la passion populaire, encourront facilement le reproche d'inconséquence, seront pourtant tous deux mérités : car, si c'est une charité qu'on donne, ceux à qui elle sera accordée n'y auront pas plus de droits que des millions d'autres non secourus; si, sous le nom de charité, c'est une dureté qu'on inflige au malheur, cette rigueur a beau être acceptée, le nombre de ceux qui la subiront sera toujours trop grand.

N'est-il donc pas permis de craindre que la mesure destinée à réconcilier les riches et les pauvres n'accroisse l'inimitié mutuelle et les griefs réciproques des uns et des autres? Comment donc chercher un remède aux maux de l'Irlande, dans un moyen propre à les aggraver encore?

## CHAPITRE II.

Autres remèdes discutés par l'auteur.—Il faut abolir les priviléges civils, politiques et religieux de l'aristocratie.

On voit combien sont chimériques ces moyens extraordinaires de salut tentés ou proposés pour l'Irlande; une foule d'autres plans analogues pourraient être discutés ici, dont, après un court examen, on reconnaîtrait bientôt la vanité.

Que faire donc en présence de l'état douloureux et formidable de l'Irlande? Comment laisser sans remèdes de tels maux et de tels périls? A quoi bon tenter des remèdes inutiles? Ce qui complique la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de trouver des moyens de salut bons en euxmèmes, il faut encore en rencontrer dont l'usage soit possible. Ce n'est pas assez de découvrir le régime le plus propre à l'état de l'Irlande, il faut encore que ce régime soit du goût de l'Angleterre.

Ne convient-il pas cependant de rechercher d'abord ce que réclamerait l'intérêt abstrait de l'Irlande considérée isolément? sauf à examiner ensuite si ce qui semblerait désirable est possible; si ce qui serait à faire sora fait; si l'intérêt de l'Angleterre permet d'exécuter ce que commanderait celui de l'Irlande.

On a vu, dans les chapitres qui précèdent, tous les maux de l'Irlande et toutes ses difficultés procédant d'une même cause principale et permanente, d'une mauvaise aristocratie, d'une aristocratie dont le principe est radicalement vicieux. Quelle est la conséquence logique à déduire de ces prémisses? C'est que, pour faire cesser

les misères de l'Irlande, il faudrait détruire l'aristo-cratie de ce pays, comme pour abolir l'effet on supprime la cause.

D'où vient l'impuissance de tous les remèdes qu'on essaye ou qu'on propose? De ce qu'aucun système de guérison ne se prend à la cause première du mal.

Ainsi on cherche dans le travail des classes pauvres un

moyen d'alléger leurs immenses misères, mais on voit bientôt que l'agitation du pays et les passions du peuple contre les riches rendent impossibles les progrès de l'industrie; c'est-à-dire que le remède au mal est rendu impossible par le mal lui-même.

On voudrait se délivrer par l'émigration de quelques millions de pauvres; mais, outre que l'entreprise serait impraticable, on reconnaît bientôt que des millions de pauvres, fussent-ils enlevés comme par enchantement de la terre d'Irlande, celle-ci les verrait renaître tout à coup de ses institutions, fécondes à créer toutes sortes de misères: on reconnaît qu'agir ainsi, ce serait supprimer les effets tout en laissant la cause.

On pense que pour guérir les plaies les plus vives du pays il conviendrait de prescrire aux riches des obliga-tions de charité envers les pauvres; mais ici encore on est ramené au principe même du mal, c'est-à-dire au cœur de l'aristocratie qui repousse la charité. Et l'on voit que, parvint-on à guérir quelques plaies et à calmer quelques douleurs, les souffrances du pauvre renaîtraient en foule d'une source intarissable de tyrannie. C'est cette source féconde qu'il faut tarir; c'est cette cause première qu'il faut attaquer; il faut aller prendre ce mal jusque dans sa racine: tout remède appliqué à la surface ne procurera qu'un soulagement passager.
L'état social et politique de l'Irlande n'est point un

état régulier; tout y accuse un vice profond. Et le désordre n'apparaît pas seulement dans les misères infinies et dans

les souffrances perpétuelles de la population; il se voit jusque dans les moyens employés par celle-ci pour se délivrer de ses maux.

Qu'est-ce que cette association menant le pays à la face du gouvernement, si ce n'est l'anarchie même organisée? Et qu'est-ce qu'un pays où cette anarchie est le seul principe d'ordre? Qu'est-ce qu'une société dont la tête est l'ennemie du corps, qui lui-même est en rébellion perpétuelle contre celle-ci? dans laquelle tout riche est hat, toute loi détestée, toute vengeance légitime, toute justice suspecte? Évidemment c'est là une situation tiolente et anormale dans laquelle un peuple ne saurait demeurer longtemps.

On conçoit l'Irlande abattue, écrasée, foulée aux pieds pendant des siècles par son aristocratie; mais on ne comprend pas, quand l'Irlande est relevée, le peuple et l'aristocratie de ce pays se tenant en présence l'un de l'autre, celle-ci aspirant toujours à opprimer, celui-la assez fort pour combattre l'oppression sans y mettre un terme.

Quand même la nécessité de réformer l'aristocratie irlandaise ne serait pas prouvée par tout ce qui précède, un seul raisonnement suffirait peut-être pour la démontrer. Voyez en effet l'alternative: si on la laisse subsister il faut de deux choses l'une: ou la soutenir contre le peuple, ou laisser le peuple la renverser.

Dans le premier cas il faut s'établir l'instrument de

Dans le premier cas il faut s'établir l'instrument de toutes les passions de cette aristocratie, de ses cupidités comme de ses haines, continuer à mettre l'artillerie anglaise au service de chaque propriétaire qui ne peut se faire payer de ses fermiers, et soumettre à des lois arbitaires et terribles tout comté irlandais dans lequel on verra des pauvres attaquer violemment les riches et leurs propriétés: et, en conscience, l'aristocratie irlandaise peut-elle exiger, peut-elle souhaiter cette sanguinaire protection?

Dans le second cas, c'est-à-dire si on prend fait et cause pour le peuple contre elle, ou, ce qui est la même chose, si on laisse faire celui-ci, l'aristocratie, privée de l'appui sans lequel elle ne saurait exister, se trouve livrée sans défense aux plus cruelles représailles; elle tombe pieds et poings liés entre les mains d'un ennemi plein de ressentiments, sujette à toutes les vengeances et à toutes les fureurs d'un parti victorieux; et, dans ce cas, l'on se demande s'il ne serait pas plus humain de la détruire que de lui laisser-une pareille vie.

Cette destruction juste, nécessaire, serait singulièrement facile en Irlande.

D'abord elle serait aidée de toute la puissance du sentiment national. En Angleterre, où l'aristocratie est encore si puissante et je dirai presque si populaire, on ne se doute guère des sentiments que le peuple irlandais éprouve pour la sienne.

A meu près contentes de leur sort, les basses classes d'Angleterre ne discutent point les priviléges du riche: si j'osais, je dirais qu'elles en jouissent : elles voient avec une sorte d'orgueil ces grandes existences, ces superbes domaines, ces parcs, ces châteaux, splendides résidences de l'aristocratie; et elles se disent que, s'il n'y avait pas de rangs inférieurs, ces opulences glorieuses. ces splendeurs nationales n'existeraient pas. Qu'on rie de cet indigent enthousiaste du bonheur des riches : j'y consens; il est cependant beau pour une aristocratie d'avoir inspiré de pareils sentiments. En général, le pauvre anglais voit le riche sans envie, ou au moins sans haine. Si parfois il l'attaque, c'est sans amertume, et alors il se prend bien plus au principe qu'à l'homme; le plus hostile à l'aristocratie montre un profond respect pour l'aristocrate; tout en blamant le privilége politique, il s'incline devant le lord; et quand il affecte de mépriser la naissance, il honore encore la fortune. L'An-

gleterre, folle de liberté, d'égalité ne se soucle guère. Au contraire, en Irlande, où les lois n'ont jamais été pour les riches et pour les pauvres que des instruments d'oppression et de résistance, la liberté a moins de prix et l'égalité en a plus. Il y a, sans doute, en Irlande, trop-d'esprit anglais pour que la liberté y soit absolument méprisée et l'égalité tout à fait comprise; mais le peuple est poussé vers celle-ci par les plus puissants instincts. A la vérité, il n'y a encore dans son amour pour elle rien de philosophique ni de rationnel. Le sentiment qu'il en a est encore indéfini dans son ame comme l'idée qu'il s'en fait est vague dans son esprit : c'est pourtant la passion qui semble destinée à saisir fortement son cœur, et qui sans doute le domine déjà secrètement. L'égalité est dans tous ses besoins, si elle n'est déjà dans ses principes. Et déjà il aime ardemment l'égalité en ce sens que l'inégalité lui est odieuse, et établie au profit de tous ceux qu'il déteste. Je ne sais s'il a pour la démocratie un goût éclairé; mais très-certainement il hait l'aristocratie et ses représentants. Chose remarquable! En Angleterre, au milieu d'institutions féodales, singulièrement mèlées de démocratie, un bon gouvernement a fait naître l'habitude, le respect, quelquefois la passion même de l'aristocratie. En Irlande, des institutions aristocratiques sans mélange ont, sous l'influence d'une politique funeste, développé des sentiments, des instincts et des besoins démocratiques inconnus en Angleterre.

La destruction de l'aristocratie, qui en Irlande serait populaire, y serait facile aussi : car, en mème temps que dans ce pays la démocratie s'élève, l'aristocratie s'y voit partout en déclin.

Cette aristocratie n'a jamais été douée d'une grande force organique.

Ce qui, en Angleterre, la rend surtout puissante, c'est l'union qui règne dans tous les éléments dont elle

se compose: la grande propriété, la haute industrie, l'Église, l'université, les corporations municipales, la médecine, le barreau, les arts et métiers, forment dans ce pays une association compacte, dont tous les membres n'ont qu'un intérêt, qu'une passion, qu'un but commun qui est la conservation de leurs priviléges.

Rien de pareil n'a pu jamais exister en Irlande.

Si l'on excepte l'université qui est liée à l'Église, par un nœud si étroit et si naturel, qu'elles sont comme deux sœurs, tous les éléments aristocratiques n'y sont unis entre eux que par les chaînes les plus fragiles.

Il y a bien une sympathie naturelle entre les grands propriétaires du sol et les ministres de l'Église anglicane: même religion, mêmes passions, mêmes intérêts politiques. Repoussés par les mêmes haines, ils sont enclins à se rapprocher comme des proscrits qui se rencontrent sur la terre d'exil. Mais leurs rapports n'ont point cette régularité qui seule fait nattre une union réelle et solide; ni les uns ni les autres ne résident habituellement en Irlande, ils ne s'y rencontrent que par accident, ils s'y voient comme on se voit à l'étranger; c'est une liaison passagère qui, quelque sincère qu'on la suppose pendant qu'elle existe, ne laisse point de traces.

Les grandes richesses de l'Église sont d'ailleurs, pour les propriétaires, un sujet de jalousie et une occasion de discorde. Nous avons vu ailleurs avec quelle émulation hommes d'Église et laïques pressurent le peuple, et comment les exactions de ceux-ci nuisent à ceux-là. Le fermier paye mal le propriétaire à cause de la dime qu'il doit au ministre; celui-ci recouvrerait sa dime moins péniblement si le propriétaire n'exigeait pas un trop haut fermage. Ces rivaux d'extorsion sont cependant des alliés politiques, et, après s'être imputé mutuellement les misères du pays, la famine, les crimes, la désolation générale, ils reprennent un langage ami; mais leur

union, assez apparente pour que la tyrannie de chacun nuise à l'un et à l'autre, n'est pas assez profonde pour qu'il en résulte une force commune aux deux.

L'appni que retire l'aristocratie de ses autres auxiliaires est encore plus faible et plus incertain.

Les corporations municipales, ses plus fidèles alliées, sont tombées, dès longtemps, dans un état de discrédit et d'ignomine, qui rend douteux le bienfaît de leur assistance; et les abus dont elles sont souillées impriment au pouvoir qu'elles soutiennent une tache qui nuit plus à celle-ci que leur zèle ne peut lui servir. Ces corporations n'ont d'ailleurs jamais eu la force que donnent en Angleterre de grandes richesses. Jadis elles avaient, comme protestantes, le monopole presque absolu du commerce et de l'industrie; mais pendant tout le temps que dura ce monopole, l'industrie irlandaise fut sacrifiée à celle de l'Angleterre. Le privilége leur valait ainsi peu d'avantages. Afin de le conserver, elles étaient forcées de se mettre à la merci de l'Angleterre, dont elles acceptaient le joug pour pouvoir imposer le leur. Aujourd'hui elles sont complétement affranchies du lien anglais; mais on a vu précédemment comment, depuis son émancipation, l'industrie irlandaise crée plus de fortunes démocratiques que de richesses amies du privilége.

Nous avons vu plus haut aussi les classes moyennes

Nous avons vu plus haut aussi les classes moyennes catholiques s'emparant du barreau, jadis ami de l'aristocratie protestante. Ainsi, de tous côtés, cette aristocratie est faible, divisée et menacée dans le peu de force qui lui reste. Il n'existe, à vrai dire, de vie aristocratique que dans un seul corps, celui des propriétaires du sol. Là seulement on peut trouver quelque accord dans les vues, quelques procédés réguliers, quelque durée dans l'union; et encore les plus riches, c'est-à-dire ceux qui pourraient donner à leur corps le plus de puissance, sont-ils en général hors du pays.

Enfin, le plus grand nombre des propriétaires irlandais est récemment tombé dans un état de détresse et d'abaissement qui mérite d'être considéré.

On a vu la description des maux qu'endurent les pauvres agriculteurs d'Irlande; il y aurait aussi un friste tableau à présenter de la misère des riches de ce pays. C'est un fait incontestable que le plus grand nombre des propriétaires ont d'immenses embarras dans leurs fortunes. Le poids de leurs dettes les écrase, leurs domaines sont chargés d'hypothèques. Beaucoup d'entre eux, débiteurs d'intérêts égaux ou supérieurs à leurs revenus, sont réduits à la nue-propriété de leurs terres. J'ai vu tel domaine de cinquante mille acres rapportant cinq cent mille francs de rente, sur lequel il ne restait pas au propriétaire la jouissance d'un revenu de dix mille francs. Rien n'est plus fréquent que de voir installés, sur les grandes propriétés, des gardiens judiciaires, chargés de percevoir, au profit des créanciers, les fermages dus au propriétaire, et dont celui-ci a été dépouillé, soit par une sentence de la justice, soit par une transaction volontaire.

Cette détresse des propriétaires irlandais, qui va toujours croissant, tient à plusieurs causes : la première de
toutes, c'est leur propre incurie. Ils ont, pendant des
siècles, rejeté sur des agents et sur des middlemen l'ennui de leurs affaires d'Irlande; et voilà qu'un jour ils
s'aperçoivent que ces affaires ont été mal conduites, et
que leur fortune, au lieu de s'accroître, a décliné. Une
autre raison, c'est leur cupidité aveugle, qui, en rendant
leurs fermiers misérables, est devenue pour eux-mèmes
une cause d'appauvrissement. Et puis, comme ils sont
véritablement en état de guerre avec la population,
celle-ci leur cause sans cesse de grands dommages, sans
autre avantage pour elle que le plaisir de leur nuire. On
se fait difficilement une idée de la quantité de bestiaux
qui, chaque année, sont tués méchamment ou mutilés

sur les terres des riches, de bois et d'édifices qui sont brûlés, de prairies qui sont bêchées et retournées, d'arbres qui sont coupés par pur esprit de vengeance. Je vois qu'en 1833 il s'est commis, dans la province de Munster, plus d'attentats en vue de préjudicier aux propriétaires que dans le but de procurer un profit aux auteurs du crime. Ainsi, au milieu de tous les délits, je ne trouve que cinquante-neuf vols, mais je remarque cent soixante et dix-huit attentats dictés par ces instincts de violence brutale et vindicative, et qui ruinent le propriétaire sans enrichir le fermier (1). J'ai dit que rien, dans l'intérêt des classes pauvres, ne peut remplacer la sympathie des riches; il faut ajouter que rien, pour le riche, ne peut suppléer la sympathie du pauvre; et quand le pauvre hait le riche, il n'y a point de loi si dure, point de cour martiale, point de supplices, qui puissent l'empècher de travailler à la ruine de celui-ci.

Enfin, l'indigence des riches irlandais a une dernière cause, de date plus récente. Durant la guerre de la France avec l'Europe, et notamment de 1800 à 1810, l'Angleterre ayant été, pour sa subsistance, réduite presque entièrement aux ressources de son territoire, l'Irlande, qui a toujours été son grenier d'abondance, le devint plus que jamais. Les produits agricoles de l'Irlande furent, en conséquence, si recherchés, que leur prix s'accrut outre mesure. Cet état de choses se continuant d'année en année, les propriétaires, dont les terres domaient à leurs fermiers des fruits d'une valeur double ou triple, se hâtèrent d'élever le prix des baux dans la même proportion; et ne prévoyant point que cet accroissement de fortune, si agréable à leur orgueil, cesserait avec l'accident qui l'avait fait naître, ils établirent les dépenses de leur maison sur cette base fragile.

Tant que dura le blocus continental, l'aristocratie

Tant que dura le blocus continental, l'aristocratie d'Irlande fut magnifique et prospère, et le peuple luimême souffrit moins; mais la paix étant rendue au monde, le marché irlandais fut privé de son monopole, les produits de la terre perdirent leur valeur exagérée, et la fortune de tous les propriétaires fut subitement réduite. Cependant, en dépit de ce revers qui leur enlevait la moitié de leurs revenus, les riches ne diminuèrent point leurs dépenses.

Il est dans la nature des aristocraties de ne pouvoir décliner; elles sont bâties sur un piédestal dont la vanité est la base : or, la vanité cesserait d'être elle-même, si elle consentait à se ternir ou à s'abaisser. Une pareille-résignation est surtout impossible à une aristocratie d'argent; car le rang se mesurant sur la fortune, qui voudra s'humilier en s'avouant moins riche?

Les grands seigneurs irlandais n'eussent jamais consenti à se rapetisser d'une ligne; et, continuant à vivre dans le même luxe avec des fortunes moindres, les uns sont arrivés à une ruine complète, les autres y marchent rapidement; et, plutôt que de réformer dans leur domestique un cheval ou un laquais, vont tomber du haut de leur faste dans l'extrême indigence. C'est une faiblesse très-familière à l'homme de ne pouvoir supporter l'approche d'une infortune légère dont l'heure est fixée, et de s'avancer résolument vers un malheur immense, inévitable, mais dont le jour n'est pas marqué. L'aristocratie exagère tous les vices comme toutes les vertus qui procèdent de l'orgueil.

Quels que soient les maux de l'aristocratie inlandaise, on me trouve guère de larmes pour les déplorer. Et pourquoi s'affligerait-on de voir décrépit le corps dont la fin est nécessaire? Abandonnée à elle-même, cette aristocratie périrait peut-être. Mais la laissera-t-on, infirme et impotente, languir des années, des siècles même, et s'éteindre dans une lente agonie au milieu des violences qu'elle excitera, des misères qu'elle fera nattre et des

malédictions qu'elle entendra jusqu'à sa dernière heure? Non. Sa caducité, loin de la protéger, la condamne; elle ne peut plus être, pour le peuple irlandais, qu'un sanglant fantôme de gouvernement; et sans doute elle ne se relèvera pas au milieu des coups terribles qui lui sont portés, lorsque, dans des temps de paisible tyrannie, elle est tombée si bas. Elle n'est donc plus qu'un fléau et un obstacle, qu'il faut se hâter de faire disparaître.

# CHAPITRE III.

Il serait mauvais de substituer une aristocratie catholique à l'aristocratie protestante.

Ce n'est pas seulement l'aristocratie protestante qu'il paraît absolument nécessaire d'abolir en Irlande, c'est toute espèce d'aristocratie. Rien ne serait plus funeste que d'édifier une aristocratie catholique sur les ruines de l'aristocratie protestante. Je l'ai dit plus haut, les classes moyennes qui s'élèvent dans ce pays n'ont pas de plus grand écueil à redouter que le penchant qui les porterait à saisir les priviléges de l'aristocratie, après en avoir dépouillé celle-ci. Ce danger est, sans nul doute, sinon dans le présent, du moins dans l'avenir. Mais il ne suffit pas d'énoncer comme un péril certain cette possibilité d'une aristocratie catholique; il faut encore dire pourquoi cette chance est un mal.

Il est sans doute permis de penser que si la classe supérieure, maîtresse du sol et du pouvoir, était catholique, beaucoup des oppressions qui pèsent sur les catholiques cesseraient ou seraient adoucies; mais alors quel serait le sort des quinze cent mille protestants qui sont épars sur le sol de l'Irlande? Ne risqueralent-ils pas d'encourir, de la part d'une aristocratie ennemie de leur culte, les persécutions que los catholiques reçoivent aujourd'hui des protestants? Ce ne serait, à vrai dire, que substituer à une tyrannie une autre tyrannie; et alors autant vaudrait peut-être laisser subsister celle qui est-

Jusqu'à quel point, d'ailleurs, une aristocratie cathelique pourrait-elle, en Irlande, être bienfaisante pour les calholiques eux-mêmes? Pense-t-on qu'elle fût généreuse, libérale, sympathique avec le peuple? N'offrirait-elle pas au clergé catholique de danguereux appats, et ne risquerait-elle pas, en l'attirant à elle, de lui enlever plus de force qu'il n'en conserve en restant uni au peuple? Mais d'abord, avant d'interroger l'avenir, consultons le passé.

Nous avons vu précédemment que, dans la mèlée des confiscations politiques, un petit nombre de familles catholiques sauvèrent leurs propriétés et leurs titres. Il y a donc en constamment en Irlande un échantillon d'aristocratie catholique. Or, de quel secours a-t-elle été pour la population professant le même culte qu'elle?

Pendant tout le temps des persécutions protestantes, persécutée elle-mème, elle songea bien plus à s'en préserver qu'à en garantir le peuple; et l'on ne saurait guère lui en infliger le blame. Comme riche, elle avait tout à craindre de la tyrannie protestante, qui s'en prenaît plus aux biens qu'aux croyances. Elle s'efforçait donc de ne donner à ses ennemis politiques aucun ombrage, et, pour cela, il lui fallait n'offrir à ses amis aucune protection. Elle vivait, sans éclat et sans bruit, sur ses domaines miraculeusement sauvés, et s'abstenait de témoigner aux catholiques des basses classes une sympathie dangereuse. Il ne faut point demander aux hommes des dévouements supérieurs à l'humanité. Le riche catholique qui, en dépit des exclusions politiques attachées à son culte, y demeurait fidèle, n'était-il pas dans le devoir?

Mais si l'aristocratie catholique ne pouvait guère faire plus, faisait-elle assez pour qu'il s'établit entre elle et le peuple ces rapports de bien veillance d'une part et de respect de l'autre, qui forment le lien aristocratique entre le riche et le pauvre? Non, assurément. Aussi ne voit-on se former aucune étroite alliance entre les catholiques riches et les pauvres pendant tout le dix-huitième siècle, à l'époque où la persécution commune semblait devoir les réunir. Outre la prudence, qui étoignait le riche du pauvre, il y avait aussi un reste d'orgueil de race qui s'opposait à leur intime union, le peu de riches catholiques échappés aux confiscations étant des Anglais d'origine, accoutumés à mépriser comme Irlandais leurs coreligionnaires.

Mais cette vieille aristocratie catholique d'Irlande ne se borna pas à refuser au peuple toute protection politique et sociale. Tous les monuments historiques font foi que le plus souvent elle-même opprima ceux qu'elle était peut-être excusable de ne pas défendre. Elle n'échappa point aux passions égotstes qui animaient les propriétaires protestants, et se montrant aussi dure et aussi avide que ceux-ci envers ses fermiers, elle s'attira bientôt les mèmes inimitiés. Il est bien difficile pour un propriétaire de ne pas chercher à retirer de son domaine un revenu proportionné à celui que ses voisins obtiennent de leurs terres. Ouoi qu'il en soit, les riches catholiques faisant peser sur les classes inférieures une oppression sociale toute pareille à celle qu'exerçaient les propriétaires protestants, le peuple n'eut point à distinguer entre les uns et les autres; il les confondit dans sa haine, et s'en prit, dans ses cruelles vengeances, aussi bien aux riches catholiques qu'aux protestants. C'est ce qui explique pourquoi les coups des White-Boys frappèrent tout autant sur les premiers que sur les seconds. Ces violences populaires achevèrent d'éloigner du peuple l'aristocratie catholique, déjà indifférente; et c'est ainsi que, pendant tout le cours de ces sauvages représailles du pauvre contre le riche, colui-là fut laissé seul à ses fureurs.

Toutefois, quand l'Irlande catholique secoue ses chaines et proclame hautement sa volonté d'être libre, on voit cette aristocratie catholique paraître quelque peu sur la

scène; non qu'elle se présente d'elle-mème : on va la chercher. On a besoin d'elle; car comment former une entreprise quelconque, si un lord n'y préside pas? Alors elle donne l'appui qu'elle n'ose refuser (1). Mais cette alliance n'est que de peu de durée. Un jour la population catholique d'Irlande est assez hardie pour vouloir envoyer au roi George III une humble adresse exprimant les vœux du pays; la pétition se prépare; le peuple s'assemble, s'agite, essaye sa voix et ses forces. A l'aspect de ces mouvements, l'aristocratie catholique d'Irlande se voit compromise si elle reste unie au peuple : elle se sé pare de lui. Ceci se passait en 1791. Capendant le mouvement national continue; la retraite de l'aristocratie catholique apprend au peuple à se passer d'elle; un plé-béien (2) prend le timon des affaires; des victoires sont remportées, des échecs essuyés; on passe à travers de terribles crises et d'effroyables orages; et lorsque, après tant d'épreuves, le triomphe du peuple est bien définitivement assuré, on voit l'aristocratie catholique reparattre (3); elle revient à la cause populaire abandonnée dans des temps malheureux, aspire vainement à la diriger, et, placée aujourd'hui entre un pouvoir protestant qu'elle déteste, et le peuple catholique dont elle craint les écarts, elle n'a d'autre ressource que de s'effacer entièrement; elle se dissimule en Irlande, ou s'en va.

Je doute que de pareils antécédents puissent être le

point de départ d'une bonne aristocratie.

Et ce point de départ aura, quoi qu'on fasse, sur toute la suite une grande influence. L'aristocratie qui pourrait s'établir nattrait, il est vrai, en grande partie d'une source nouvelle, indiquée plus haut; mais le présent ne se sépare point ainsi du passé, et soit que l'aristocratie qui s'élèverait des classes moyennes se rattachât à l'an-tique rameau de l'aristocratie catholique, soit qu'elle se posat sur le tronc pourri de l'aristocratie protestante.

148 DES REMÈDES AU MAL. --- ABOLIR, L'ARISTOCRATIE.

elle recevrait toujours des traditions funestes et un malheureux héritage.

Cette espèce de mépris instinctif et héréditaire qu'en Irlande le riche éprouve pour tout ce qui est pauvre et inférieur; le préjugé qui, même chez les catholiques riches, fait de ce mépris un signe de bon ton et d'élégance; l'opimon si répandue que le riche a le droit d'opprimer le pauvre et de le fouler aux pieds impunément; telles sont les traditions auxquelles toute aristocratie nouvelle, en Irlande, aura bien de la peine à se soustraire.

De tels écueils fussent-ils évités, il en est d'autres auxquels cette aristocratie n'échapperait pas : alors même qu'elle ne mériterait point les haines de sa devancière, elle ne les exciterait pas moins ; car le peuple, en Irlande, a aussi sa tradition, qui est de croire à l'égoïsme de tous les riches et au droit pour le pauvre de les détester.

Ces sentiments mutuels du pauvre et du riche ne sont pas sans doute, en Irlande, gravés à jamais dans les âmes; s'il en était ainsi, il faudrait désespérer de ce pays et de son avenir : car, quelques réformes qu'on y fasse, des riches s'y rencontreront toujours parmi le peuple. Mais il est impossible que de tels préjugés, scellés dans des torrents de sang et dans des siècles d'oppression, ne se perpétuent pas longtemps, et ils seront d'autant plus vivaces que les nouveaux riches retiendront plus des titres, des priviléges, des honneurs de l'aristocratie qui s'éteint.

Si les riches peuvent jamais, en Irlande, se réconcilier avec le pauvre, c'est en cessant de paraître devant celui-ci environnés des signes sous lesquels s'est montrée à lui, pendant des siècles, une aristocratie odieuse. C'est peut-être aussi pour eux-mêmes le seul moyen de perdre de funestes habitudes d'oppression et de tyrannie.

Ce ne serait donc pas assez de détruire l'aristocratie protestante, il faut encore abolir le principe même de l'aristocratie en Irlande, pour qu'à la place de celle qui sera supprimée il ne s'en établisse pas une autre. Il faut, après avoir abattu l'institution existante, balayer ses ruines, et préparer l'emplacement propre à recevoir un autre édifice.

# CHAPITRE IV.

Comment et par quels moyens il faut abolir l'aristocratie en Irlande.

Lorsque je dis qu'il faut détruire l'aristocratie d'Irlande et l'extirper jusqu'à sa racine, je n'entends point par là une destruction violente et sanguinaire.

Je ne suis point de l'avis de ceux qui pensent que, pour établir dans un pays l'ordre, la prospérité et l'union, il faut commencer par égorger quelques milliers de personnes, exiler ceux qu'on ne tue pas, prendre les propriétés des riches, les donner aux pauvres, etc., etc. Je repousse tout d'abord de pareils moyens comme iniques. et ne m'enquiers point s'ils seraient nécessaires. Je crois, sans examen, qu'ils ne sont pas justes et qu'ils sont atroces. C'est, à mes yeux, un procédé vicieux, quand une iniustice se présente à réformer, de commencer par en commettre une autre, et de faire un mal certain et présent en vue d'un bien à venir et douteux. Je me défie de ces moyens criminels que le but doit sanctifier, et qui, le but étant manqué, ne laissent que le crime à celui qui les emploie; ou, pour mieux dire, je ne crois point que des moyens criminels puissent jamais devenir honnètes. D'ailleurs, il me répugne d'admettre que l'injustice et la violence profitent jamais aux nations ou aux individus. J'estime trop le progrès de l'humanité pour croire utiles à sa cause les excès qui la déshonorent. Tel grand forfait semble hâter la liberté, qui, après lui avoir imprimé un élan d'un jour, l'arrête peut-être pour des siècles; et alors même qu'il me serait prouvé qu'une iniquité est avantageuse à la génération présente, je ne croirais point que celle-ci eût le droit de charger les générations suivantes d'une infaillible expiation.

J'entends l'abolition de l'aristocratie irlandaise, en ce sêns qu'on la dépouille de son pouvoir politique, dont elle ne s'est servie que pour opprimer le peuple; qu'on lui enlève ses priviléges civils, qui n'ont été pour elle qu'un moyen de satisfaire son égoïsme, et qu'on abatte sa prédominance religieuse, qui, lors même qu'elle n'engendre plus les persécutions, en perpétue le souvenir,

## SECTION PREMIÈRE.

Ce qu'il faut faire pour abolir les priviléges politiques de l'aristocratie. — Nécessité de centraliser.

Pour détruire le pouvoir politique de l'aristocratie, il faudrait lui ôter l'application quotidienne des lois, comme on l'a privée précédemment du pouvoir de les faire. Il faudrait, par conséquent, ruiner de fond en comble le système administratif et judiciaire qui repose sur l'institution des juges de paix et sur l'organisation des grands jurys, tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Et d'abord, pour exécuter cette destruction, il faudrait centraliser le pouvoir.

S'il est, en général, difficile de concevoir toute fondation d'un gouvernement nouveau, sans le secours d'une autorité centrale qui commence par détruire le régime existant, l'assistance de ce pouvoir central semble surtout indispensable lorsque, avant d'édifier une société nouvelle, il y a une aristocratie à renverser. Quel moyen, en effet, d'atteindre cette multitude infinie de petites puissances éparses çà et là sur le sol, toutes ces existences locales, toutes ces influences individuelles propres à l'aristocratie, sì ce n'est en concentrant toute la force publique sur un seul point, duquel on abaîte toutes les sommités condamnées et toutes les supériorités rebelles?

Dans les pays où existe la meilleure aristocratie, le bras central qui s'étend sur elle pour la frapper est, in général, agréable au plus grand nombre. C'est assez dire combien serait populaire en Irlande une centralisation puissante établle pour la ruine d'une aristocratie détestée, et contre laquelle la haine politique se confond dans la haine religieuse.

Plus on considère l'état de l'Irlande, et plus il semble qu'à tout prendre un gouvernement central fortement constitué serait, du moins pour quelque temps, le meilleur que puisse avoir ce pays. Une mauvaise aristocratie existe, qu'il est urgent de détruire. Mais à qui remettre le pouvoir qu'on va retirer de ses mains? — Aux classes moyennes? — Elles ne font que de naître en Irlande. L'avenir leur appartient; mais ne compromettront-elles pas cet avenir, si la charge de mener la société est confiée dès aujourd'hui à leurs mains inhabiles et à leurs violentes passions?

Telle est aujourd'hui, en Irlande, la situation des partis, que l'on ne peut obtenir quelque justice des pouvoirs politiques, si on les laisse à l'aristocratie protestante, et que l'on ne saurait guère en espérer davantages si on les donne aussitôt à la classe moyenne catholique qui s'élève.

Ce qu'il faudrait à l'Irlande, ce serait une administration forte, supérieure aux partis, à l'ombre de laquelle les classes moyennes pussent grandir, se développer et s'instruire, pendant que l'aristocratie croulerait et que ses derniers vestiges disparaîtraient. Il y a là une grande œuvre à accomplir, et dont la tâche

Il y a là une grande œuvre à accomplir, et dont la tâche s'offre au gouvernement anglais.

Lorsque j'indique la centralisation comme moyen de

réformer en Irlande la société politique, j'ai hâte d'expliquer sur ce point ma pensée tout entière.

Je suis bien loin, assurément, de considérer comme salutaire en lui-mème le principe absolu de toute centualisation. Il est tel gouvernement central qui me paraltrait mille fois pire que l'aristocratie elle-mème. Le vice principal de celle-ci est de restreindre, par le patronage, le nombre des existences individuelles; mais un pouvoir central, unique, qui fait tout et dirige tout, ne diminue pas seulement la vie politique des citoyens, il l'anéantit.

Ce pouvoir ne serait ni tyrannique, ni oppresseur, il se tiendrait dans la limite des lois, respectant les passions et les intérêts populaires, que je ne l'en trouverais pas moins mauvais; car il annulerait toujours l'existence politique des individus. Or, de même que la meilleure éducation est celle qui développe chez l'homme son intelligence et multiplie ses forces morales, de même les meilleures institutions sont celles qui lui attribuent le plus de droits civils et de facultés politiques. Plus il y aura chez un peuple de personnes habiles à se conduire, à diriger leur famille, leur commune, la province, l'État, plus il y aura dans ce pays de vie politique, et plus la valeur de chacun sera accrue.

Alors même qu'on me prouverait que ce pouvoir central, unique, homme, assemblée, ministre ou commis, ferait mieux que tous les individus ensemble l'affaire de leur commune, de leur province, du pays entier, je n'enserais pas moins d'avis qu'il est mauvais d'enlever à ceux-ci le soin de ces divers intérèts; parce que, à mes yeux, il s'agit bien moins de leur faire une vie matériellement douce et commode, que d'agrandir, par les intérèts politiques, le domaine offert dans ce monde à leur âme et à leur intelligence. Ce n'est donc point une forme définitive de gouvernement que j'indique ici pour l'Irlande.

# 154 DES REMÈDES AU MAL. - ABOLIR L'ARISTOCRATIE.

Autant un gouvernement tout central me paraît aujourd'hui nécessaire à ce pays, autant il me semblerait malheureux pour lui de le conserver longtemps. L'extrême centralisation est plutôt un violent remède, qu'une institution; elle n'est pas un état, mais un accident; c'est une arme puissante dans le combat, et qu'il faut déposer après la lutte, sous peine de se blesser à son tranchant ou de plier sous son poids. Elle excelle surtout à détruire; et alors même qu'elle crée quelque chose, elle ne sait point le conserver. C'est une phase par laquelle passent les peuples qui ont besoin, avant d'édifier une société nou-velle, de balayer les débris de l'ancienne, et dont ils doivent se hâter de sortir, dès que l'œuvre de transition est consommée. Malheureusement il n'est pas toujours facile de congédier cet auxiliaire, alors qu'on n'a plus besoin de lui; et la société peut trouver un germe de mort dans la cause qui l'a sauvée. Là est le péril. Ce danger est si grand, qu'un peuple ne doit le courir que s'il y avait pour lui un péril encore plus grave à ne s'y pas exposer. Il a le choix à faire entre la chance de ne pouvoir détruire un gouvernement mauvais sans le se-cours de la centralisation, et le risque de ne pouvoir, cette destruction étant faite, se débarrasser de l'instru-ment qui l'a exécutée. Mais c'est parce que, en Irlande, le renversement de l'aristocratie est le premier et le plus urgent besoin, qu'il faut, pour l'abattre, prendre l'instrument le plus puissant, quoique le plus périlleux.

Il n'entre, du reste, ni dans mon désir, ni dans mon plan, d'expliquer la forme et le mécanisme de la centralisation qui conviendrait à l'Irlande, et dont je me borne à reconnaître en principe l'utilité passagère pour ce pays; je ne hasarderai sur ce sujet qu'une seule idée pratique.

C'est que, pour organiser en Irlande un gouvernement central puissant, il faudrait de plus en plus resserrer le lien d'union qui attache l'Irlande à l'Angleterre, rapprocher le plus possible Dublin de Londres, et faire de l'Irlande un comté anglais.

Tout, aujourd'hui, conspire à rendre ce but facile à saisir. Nous ne sommes plus au temps où des semaines, quelquefois des mois de voyage, séparaient l'Irlande de l'Angleterre.

Un jour, sous le règne de Henri VIII, on vit le parlement d'Irlande, privé depuis longtemps de toutes nouvelles d'Angleterre, confirmer, par un décret, le mariage du roi avec Anne Boleyn, et, le lendemain, par suite de l'arrivée du courrier, prononcer solennellement la nullité de ce mariage (1). Le parlement d'Irlande, s'il existait de notre temps, et qu'un tyran lui demandât un acte de bassesse, ne serait point ainsi exposé à déplaire au maître, tout en se montrant servile.

Grace aux perfectionnements de la navigation et des routes, vingt et une heures seulement séparent Dublin de Londres. L'Irlande est plus près du parlement anglais que l'Écosse et le pays de Galles. Chose étrange! malgré une distance de deux mille lieues, l'Angleterre est aujourd'hui moins loin de l'Amérique que ne l'était, il y a cin-quante ans, l'Irlande séparée d'elle seulement par un étroit capal. Ces merveilleuses créations de l'industrie humaine qui sont destinées à changer les rapports sociaux, non-seulement d'homme à homme, mais encore de peuple à peuple, exerceront sur l'Irlande leur première influence; car la route de Londres à Dublin est, en Europe, la première grande distance de terre et de mer que la vapeur ait abrégée. D'où vient donc que l'Irlande continue à avoir chez elle un gouvernement distinct du gouvernement anglais, un pouvoir exécutif spécial, des administrations particulières et locales? Ce gouvernement établi dans son sein l'éloigne de l'Angleterre, dont elle ne saurait être trop rapprochée. Les Anglais,

qui viennent en Irlande pour gouverner ce pays, sont moins puissants pour combattre l'aristocratie irlandaise que s'ils restaient en Angleterre. Il est mauvais d'aller vivre au milieu de ceux qu'on ne peut abattre d'un seul coup. Toute administration anglaise établie à Dublin est nécessairement dans l'un de ces deux cas: ou elle subit les influences de l'aristocratie qu'elle tloit attaquer; ou, si elle les repousse, elle encourt des attaques contre lesquelles elle est moins forte à Dublin qu'à Londres.

On ne conteste point que l'Irlande ait besoin d'un gouvernement spécial; et s'il y a nécessité de la soumettre à un régime législatif autre que celui de l'Angleterre, il faut bien aussi des agents particuliers pour appliquer des règles différentes d'administration. Mais, ceci étant admis, l'on ne voit pas ce qui, aujourd'hui, empêcherait de placer le siége du gouvernement irlandais dans la première ville de l'empire britannique.

D'autres considèrent la vice-royauté de Dublin et la cour qui l'environne comme propres à tempérer la violence des partis et à les diviser quand elles ne les amortissent pas. Mais cette opinion a-t-elle quelque fondement?

Le seul moyen, pour une cour, d'être brillante, c'est d'appeler à elle l'aristocratie du pays. Or, cette aristocratie, exclusive de sa nature, étant maîtresse du terrain, ne souffrira pas qu'on mêle dans ses rangs des gens de classe inférieure; et alors de quelle fusion et de quelle harmonie cette cour sera-t-elle la source? Supposon maintenant que le chef de cette cour à Dublin ait reçu du gouvernement dont il est l'agent le mandat de combattre l'aristocratie d'Irlande: comment pourra-t-il la convier à ses fêtes, ou s'abstenir de le faire? S'il la convoque, il la trompe; et l'offense, s'il la laisse dans l'oubli. Et alors même qu'il tentera de l'attirer, celle-ci, mortellement atteinte dans son orgueil, et menacée dans ses intérêts,

se tiendra à l'écart, affectera de mépriser une cour qu'elle appellera vulgaire et bourgeoise, et refusera de s'associer à des plaisirs dont elle n'entendra cependant pas le bruit sans les regretter!

Une cour à Dublin créerait les partis, s'ils n'existaient pas.

La réforme de la vice-royauté et l'abolition des administrations locales d'Irlande ne sont, sans doute, que des changements de forme. Mais ce sont des moyens pratiques indispensables pour exécuter les réformes politiques dont ce pays a besoin. Il faut de toute nécessité que, pendant la période de transition où se trouve l'Irlande, ceux qui la gouvernent soient placés absolument en dehors d'elle, de ses mœurs, de ses passions; il faut que son gouvernement cesse complétement d'ètre irlandais; il faut qu'il soit entièrement, non pas anglais, mais remis à des Anglais.

#### SECTION II.

Ce qu'il faut faire pour abolir en Irlande les privilèges civils de l'aristocratie. Nécessité de rendre le peuple propriétaire.

Ce serait peu que d'attaquer l'aristocratie inlandaise dans ses pouvoirs politiques; c'est surtout à sa puissance sociale qu'il s'en faut prendre. Quelque révolution qui s'opère dans un pays, la société reste à peu près la mème, si, dans le temps qu'on y altère les institutions politiques, on n'y modifie pas aussi les lois civiles. Les lois politiques changent avec les passions et la fortune des partis qui se succèdent au pouvoir. Les lois civiles, dans lesquelles sont engagés une multitude d'intérêts, ne changent pas. Voyez les deux plus grandes révolutions

qui, durant les derniers siècles, aient ébranlé le monde : 1649 en Angleterre, 1789 en France. Dans les deux pays, la foudre populaire gronde d'un bruit à peu près égal; même enthousiasme des réformateurs, même passion de nivellement; dans l'ordre politique, tout est renversé, brisé, foulé aux pieds; ici et là on démolit le monde existant pour édifier sur ses ruines un monde nouveau, un monde idéal où la justice, la raison, la vérité, seront seules souveraines ; et les deux pays s'égarent à peu près de même, l'un avec sa philosophie, l'autre avec sa religion; ils semblent se copier mutuellement dans leurs élans, dans leurs illusions et dans leurs misères; chacun offre son holocauste de sang royal; chacun a son anarchie et son despotisme, celui-ci son Napoléon, celui-là son Cromwell, et chacun revient à son passé, l'un vers ses Stuarts, l'autre vers ses Bourbons; la similitude semble parfaite entre les deux époques et entre les deux peuples, si ce n'est qu'en France il y a plus de gloire, et en Angleterre moins de sang.

D'où vient cependant que le jour où les deux peuples se retrouvent à leur point de départ, le premier a complétement changé de face, tandis que le second reparaît tout semblable à lui-même?

A peine Charles II a-t-il ressaisi la couronne royale, que la société anglaise, sortie un instant de son lit, y rentre tout entière: rien ne reste plus de la révolution; douze années de réformes, de violences, de coups d'État, ont passé comme une tempète dont un jour tranquille suffit pour effacer la trace. En France, au contraire, en dépit de la forme politique, qui s'efforce de reproduire la vieille société, un autre peuple se révèle; que cette forme s'appelle république, empire ou royauté, n'importe! la France monarchique de 1789 est devenue démocratique et ne cessera plus de l'être.

Pourquoi cette différence si grande dans les estes

quand les causes paraissent semblables? C'est qu'en Angleterre, au plus fort de la destruction politique, les réformateurs ne touchèrent point aux lois civiles. Ils frappaient la royauté et laissaient intact le droit d'alnesse; tandis qu'en France le changement se fit tout à la fois dans l'ordre civil et dans l'ordre politique; la réforme sociale y précéda même les grandes crises révolutionnaires. Les lois qui abolissaient les servitudes féodales de la terre, celles qui substituaient dans les successions l'égalité au privilége, avaient toutes été décrétées quand la république le fût. Ces lois sattaquaient au cœur même de la société, à ce qu'il y a de plus immuable chez un peuple, le sol et la famille. La république a passé, les lois civiles sont restées. Celles-ci avaient tout de suite atteint le fond. l'autre n'avait qu'effleuré le pays, non comme la brise qui passe, mais comme la faux qui tranche, et qui pourtant reste à la surface. Ce serait donc une vaine entreprise que de dépouiller l'aristocratie irlandaise de son auto-rité politique, si, en même temps, on ne lui enlevait les priviléges civils qui sont comme l'âme de sa puissance. Il y a, en Irlande, des plaies sociales qu'il importe encore plus de guérir que tous ses maux politiques. Ce qui est essentiel, c'est de rétablir l'harmonie, non-seulement entre les gouvernants et les sujets, mais entre les classes qui travaillent et celles qui possèdent la richesse. Ce qu'il faut arrêter avant tout, c'est la guerre que livre à la société le prolétaire, dont la misère profonde mérite tant de pitié, et dont les passions recèlent tant de périls. Il y a une démocratie mauvaise, c'est celle qui est hostile aux fortunes que crée le travail ; mais il existe aussi une bonne démocratie, c'est celle qui combat les fortunes que le privilége seul conserve.

Or, ce sont des lois de privilége, telles que les substitantions et le droit d'ainesse, qui, en Angleterre comme friande, concentrent dans les mains de l'aristocratie la possession de toute la richesse territoriale. Le monopole que ces lois établissent est doublement funeste par le mal qu'il fait et par le bien qu'il empèche; il enchaîne le sol dans des mains indolentes et égoïstes, auxquelles il ne prête qu'une force pernicieuse, et empêche la terre de tomber au pouvoir de ceux qui, en la fécondant, s'enrichiraient au profit de tous. Il ne préserve pas toujours de leur ruine des propriétaires aveugles ou insensés, et il forme un obstacle insurmontable à ce que le peuple aborde la propriété foncière. Et cependant peut-on voir l'Irlande et son immense population agricole, sans reconnaître que le vrai remède à la misère du peuple serait qu'au lieu d'être fermier, il devint propriétaire?

L'Angleterre montre, mieux qu'aucun autre pays, comment, avec une bonne aristocratie, la population agricole peut être heureuse sans acquérir jamais la propriété du sol; tandis que l'Irlande prouve qu'il existe des contrées où le peuple est absolument misérable dans la condition

de fermier.

Il est difficile d'imaginer un pays où la propriété soit aussi mal distribuée qu'en Irlande. En Angleterre, de grandes fermes, établies sur de vastes domaines, emploient peu de cultivateurs; mais ce petit nombre y vit heureux. En France, où la propriété est divisée à l'infini, l'agriculteur est le plus souvent propriétaire, et les fermes, quand il en a, sont assez grandes pour que la condition du fermier ne soit point à déplorer. En Irlande, les propriétés sont grandes comme en Angleterre, et les fermes aussi divisées que les propriétés le sont en France; en d'autres termes, ce pays réunit les abus de la grande propriété sans aucun de ses avantages, avec tous les inconvénients de la petite culture dont il n'a rien pris de ce 'qui en rachète les vices.

Il arrive souvent aux économistes anglais d'invoquer l'exemple de la pauvre Irlande pour prouver combine

est funeste en France l'extrême division du sol. Cependant une pareille comparaison ne peut être qu'une source d'erreurs; car il n'existe, dans la distribution agraire des deux pays, qu'une similitude apparente. La terre y est, à la vérité, dans l'un comme dans l'autre, également chargée d'agriculteurs; mais là commence et finit l'analogie, puisqu'en France tous ces petits agriculteurs sont les maîtres des parcelles de terre qu'ils occupent, tandis qu'en Irlande ils n'en sont que les fermiers.

De ce qu'on voit en Irlande des cultivateurs bienemalheureux sur le petit com de terre où s'élève leur pauvre cabane, on conclut qu'en France la même indigence est le sort de quiconque n'occupe sur le sol qu'un aussi étroit espace; rien pourtant n'est moins logique. C'est pour lui, c'est à son profit seul que l'agriculteur français arrose de ses sueurs cette terre dont tous les fruits lui sont assurés; tandis que le colon irlandais sème pour autrui, recueille des moissons dont il ne goute jamais, et a le plus souvent épuisé le sol quand il en a tiré le prix de fermage qu'il est tenu de payer au mattre. Qui ne voit que, dans le premier cas, une égale quantité de terre peut satisfaire les besoins de celui auquel, dans le second, elle sera nécessairement insuffisante? Qui ne comprend que sur cette modique parcelle l'un pourra être heureux et libre, par les mêmes causes qui feront l'autre nécessairement dépendant et misérable?

C'est une objection souvent élevée contre la division du sol, que, ce partage ne s'arrêtant jamais, la propriété foncière finira par arriver à un tel degré de fractionnement, que chaque parcelle ne sera plus pour son possesseur qu'un bien stérile, et pour la société composée de pareils propriétaires qu'une cause générale d'appauvrissement; mais ces craintes ne sont-elles pas exagérées ou chimériques? Ne voyons-nous pas le morcellement de la terre en France s'arrêter au point où il cesse d'être utile; plus restreint là où le sol a moins de prix, plus développé partout où une moindre étendue représente une égale valeur (1)? Quand le propriétaire n'a plus d'intérêt à conserver une terre dévenue trop modique, tantot il la vend à un propriétaire voisin, tantot il l'afferme; le plus souvent il la cultive lui-même, et dans ce cas, quelque petite qu'elle soit, il trouve son profit à la garder; seulement, comme les soins qu'il donne à son champ ne pourraient pas plus l'occuper toute l'année que les produits de cachamp le nourrir, il a coutume de joindre à ses travaux agricoles l'exercice de quelque autre industrie. La plupart des petits propriétaires français sont tout à la fois cultivateurs de leur propre domaine et ouvriers pour autrui; ceux-ci, simples journaliers; ceux-là, vignerons; les uns, petits marchands dans le village; les autres, artisans.

Mais la terre ainsi divisée, broyée, et livrée, pour sa culture, aux mains les plus débiles, ne perd-elle pas de sa richesse et de sa fécondité?

Je ne discuterai point cette question tant controversée du mérite relatif de la grande et de la petite culture. On soutient, je le sais, qu'un grand domaine produit plus, proportionnellement, que plusieurs petites terres d'égale étendues parce que le grand possesseur a dans ses mains des capitaux et des procédés qui ne sont pas à la portée des petits propriétaires; mais, je n'ignore pas non plus qu'à cela l'on répond qu'au défaut de capital pécuniaire chacun de ces petits occupants du sol dépense sur la parcelle dont il a la propriété absolue une somme d'activité et d'énergie personnelle plus grande que n'en peut fournir un ouvrier salarié; que tous travaillant ainsi pour eux-mêmes, et sous l'influence d'un égoisme fécond, parviennent, à force de zèle et d'industrie, à tirer de leurs terres autant, si ce n'est plus, que n'en obtiendrait un propriétaire unique, obligé d'employer les bras d'autrei;

qu'il n'y à point à regretter cet emploi d'une force plus grande pour produire un résultat pareil dans les pays où l'activité du peuple, si elle ne s'appliquait pas au sol, ne se porterait point ailleurs; qu'enfin ces petits cultivateurs, obligés à des efforts supérieurs pour atteindre un but égal, ne sont point à plaindre, parce qu'ils trouvent dans l'intérêt et la passion de la propriété une source intarissable de vigueur qui leur rend plus léger un plus lourd fardeau. L'expérience des temps modernes a montré quelle différence de prix il y a entre le travail de l'ouvrier libre et celui de l'esclave; on ne sait pas encore de combien l'emporte le travail du cultivateur propriétaire sur celui de l'ouvrier libre.

Quoi qu'il en soit, et laissant l'examen de cette grande question aux économistes, je me borne à dire que si les avantages économiques de la division du sol sont douteux, son bienfait social et politique n'est pas incertain.

Consultez tous ceux qui en France ont vu la condition du peuple telle qu'elle était avant 1789 : tous vous diront qu'aujourd'hui elle est infiniment plus heureuse qu'elle ne l'était autrefois : et quelle a été la cause principale de ce changement subit? C'est que le peuple est devenu propriétaire. Mais nous n'avons pas besoin, pour nous convaincre de cette vérité, de recueillir les traditions du siècle passé. Regardons seulement ce qui se passe sous nos yeux; qui de nous n'est frappé de la révolution qui s'opère soudainement dans toute l'existence de l'homme du peuple qui n'était pas propriétaire et qui le devient?

Le sol est, en France, la suprème ambition des classes ouvrières. Le domestique, le journalier agricole, l'ouvrier manufacturier ne travaillent qu'en vue d'acquérir un petit coin de terre; et celui qui atteint le but tant désiré devient non-seulement matériellement plus heureux, mais il s'accroît aussi moralement. En même temps qu'il couvre son corps de vêtements meilleurs et prend

une nourriture plus saine, il conçoit de lui-nième une plus haute idée : il sent que désormais il compte dans son pays; errant jadis de commune en commune. de ville en ville, il était peu intéressé à vivre honnêtement, et courait peu de périls dans une existence reprochable. Ici, on ne lui savait pas de gré des années régulières passées ailleurs; là, on ignorait les improbités qui ailleurs l'avaient flétri. Mais, depuis qu'il s'est attaché à la terre, il sait que tout lui sera compté; de ce moment il veille sur lui-même, car il souffrira toute sa vie d'une action mauvaise, comme il est sur aussi de jouir toujours d'une bonne œuvre. Il est aussi plus moral, parce qu'il est plus indépendant. En général, il prend une compagne en même temps qu'il achète une terre; et bientôt, au sein des affections domestiques, il apprend l'ordre, l'économie, la prévoyance: meilleur comme homme, il vaut mieux aussi comme citoyen; la patrie a pris à ses yeux un corps sensible : la patrie, n'est-ce pas la terre? Désormais il a place sur son sein. Vainement on me protiverait que par le fractionnement de la propriété on obtient du sol moins de produits à plus de frais; je répondrais que je ne sais point le moven de couvrir la surface d'un pays d'habitants plus heureux, plus indépendante, plus amis du sol et plus intéressés à le défendre.

Si, en France, l'acquisition du sol a été pour le peuple un si grand progrès, de quels bienfaits elle serait la source pour le peuple irlandais! En devenant propriétaires, les basses classes de France ont passé d'une situation supportable à un état meilleur; celles d'Irlande franchiraient d'un seul bond tout l'espace qui sépare un sort heureux de la plus misérable condition.

Plus on considère l'Irlande, ses besoins et ses difficultés de toutes sortes, et plus on est porté à penser que ce changement dans l'état de sa population agricole serait le vrai remède à ses maux.

Tant que l'Irlandais ne sera que fermier, vous le verrez toujours indolent et misérable. De quelle énergie voulez-vous que soit doué le pauvre agriculteur qui sait que, s'il améliore sa ferme, son fermage sera tout aussitôt augmenté, et que, dût-il centupler les fruits de sa terre, il n'en aura jamais une plus large part; qui prend sa ferme à un si haut prix, que, l'année la plus propice, il ne saurait acquitter toute sa dette; qui voit toujours suspendu sur sa tête cet arriéré comme une menace incessante, dont le sens manifeste est que si, à la prochaine récolte, il ramasse quelques gerbes inespérées, cette bonne chance sera perdue pour lui? Supposez-le, au contraire, propriétaire des deux ou trois acres dont il n'a que la ferme : avec quelle ardeur il remuera cette terre, qui rendra un fruit à chacune de ses sueurs! De quels efforts ne sera-t-il point capable, lorsqu'il verra une récompense à la suite de chaque travail, un progrès au bout de chaque sillon?

Il est permis d'espérer que le jour où il y aurait en Irlande de petits propriétaires, la plupart des misères du pays cesseraient. Cette fatale concurrence dont les petites fermes sont l'objet, et qui n'est pas moins funeste aux grands propriétaires qu'aux petits cultivateurs, disparaîtrait aussitôt; car, partout où le peuple possède rigoureusement de quoi vivre sur sa propre terre, il ne se fait fermier d'autrui qu'à des conditions avantageuses. Le riche, cessant d'avoir le monopole de la terre, celleci n'encourrait plus l'anathème du pauvre; et d'ailleurs le petit propriétaire, qui couvre de son corps son champ et sa cabane, n'aurait rien à craindre des attaques dont, en Irlande, le sol est l'objet.

L'Angleterre fait de grands efforts aujourd'hui pour tirer l'Irlande de sa redoutable misère: toutes les théories sont invoquées, toutes les intelligences supérieures sont en travail, tous les moyens sont essayés, depuis la charité qui donne du pain au pauvre, jusqu'au système de l'émigrațion qui l'exile de sa patrie. Tous ces systèmes violents ou factices ne seront point efficaces. Qu'on y réfléchisse bien, et l'on verra que la terre, sur laquelle le peuple vit aujourd'hui si pauvre, peut seule rendre sa condition meilleure. C'est en vain qu'on veut sauver l'Irlande par l'industrie: l'Irlande est essentiellement agricole, et elle est telle, précisément parce que l'Angleterre est essentiellement industrielle. Il faut, de toute nécessité, que le peuple y trouve sur la terre un sort plus heureux, ou qu'il se résigne à rester éternellement misérable: or, puisqu'il est profondément malheureux comme fermier, la seule chance qui lui reste n'est-elle pas de devenir propriétaire?

J'aurais mille autres raisons pour appuyer cette opinion: je m'arrête cependant. Si un lecteur anglais trouve mes arguments incomplets, je le prie de considérer que tout autre qu'un Anglais les jugera peut-être surabondants.

Mais s'il est vrai que le peuple d'Irlande soit destiné à languir dans une affreuse détresse aussi longtemps qu'il ne parviendra pas à la propriété du sol, comment arrivera-t-il à ce but?

Des publicistes graves et distingués ont donné à la difficulté une solution que je ne puis accepter; admettant la nécessité du principe que je viens d'établir, ils voudraient qu'on déclarât purement et simplement propriétaires cenx qui aujourd'hui ne sont que fermiers (1). Ceci n'est point de la discussion, mais de la révolution. Je me suis expliqué plus haut sur la nature des procédés par lesquels s'opèrent les réformes sociales et politiques. Pour être bons, à mes yeux, il faut à ces procédés une condition première; c'est qu'ils soient conformes à la morale et à la justice : or, s'il est moins cruel de dépouiller un propriétaire de son domaine que de lui arracher la vie, la

spoliation est tout aussi injuste que le meurtre, et, sous ce rapport, tout aussi haïssable. On suppose, fort gratuitement, que le parlement anglais légitimerait par un décret cette révolution agraire. Mais d'abord la dépossession des riches au profit des pauvres ne serait pas plus équitable, parce qu'elle s'exécuterait au nom des lois. Vainement on alléguerait que les possesseurs actuels du sol irlandais l'ayant usurpé, il est juste de le reprendre sur eux. Quel droit actuellement existant tiendrait contre cet examen du passé? Et quels propriétaires déclarerait-on usurpateurs? Seront-ce seulement les descendants des compagnons de Guillaume III? Mais alors on ne rentrera que dans une bien petite partie des terres. Y ajoutera-t-on les soldats de Cromwell et les aventuriers venus en Irlande au temps de la république? Mais alors pourquoi n'y pas joindre les colons anglais de Jacques Iet, mème ceux d'Élisabeth?

Depuis le seizième siècle, la propriété, en Irlande, a mille fois changé de mains, non-seulement dans le choc des révolutions, mais encore par l'effet des échanges. Ira-t-on dépouiller de ses domaines tout détenteur, à quelque titre que ce soit, même celui qui les aura acquis de ses deniers sous la protection des lois? Mais alors l'Irlande est jetée dans la plus effroyable perturbation; et le désordre atteindra sans distinction l'ancien propriétaire et le nouveau riche, le catholique et le protestant, l'industriel qui vient d'acheter une terre comme celui qui tient la sienne d'un héritage, le marchand auquel une propriété a été donnée en hypothèque aussi bien que le propriétaire lui-même. D'ailleurs on comprend bien comment avec un pareil système les pauvres cesseraient d'être indigents; mais on ne voit pas ce que deviendraient les riches, qui, sans doute, ne demeureraient pas spectateurs froids et impassibles de leur ruine, et qui, s'ils ne seufflaient le feu de la guerre civile dans le pays, se hâteraient sans doute de le quitter: de sorte que, tous les propriétaires ayant disparu, il ne resterait plus en Irlande que de grossiers paysans devenus les maîtres. Singulier moyen d'avancer la civilisation de l'Irlande, de rendre la paix à un pays déchiré par six cents ans de discordes civiles, de ranimer le sentiment du droit chez un peuple qui l'a perdu!

Pour moi, il me paraît si important de ne point troubler la conscience publique par la violation des droits, et de ne point ébranler la société en agitant le sol, que je repousse également le système de ceux qui voudraient qu'on distribuat aux pauvres irlandais les deux ou trois millions d'acres de terres incultes qui sont en Irlande. Il faudrait, pour leur faire ce don, commencer par les prendre à ceux qui les ont: or, à mes yeux, toute atteinte à la propriété est un mauvais moyen d'économie politique.

Ne peut-on donc, par des voies douces, équitables et légitimes, arriver au but qu'on se propose, et qui cesse d'être désirable, si, pour l'atteindre, il faut employer l'injustice?

Que faut-il au bas peuple d'Irlande? Acquérir la propriété du sol, mais non l'obtenir par des violences iniques; il faut, non le faire propriétaire, mais l'aider à le devenir; il faut, pour qu'il atteigne le but, qu'on lui donne le moyen. Or, c'est ce moyen qui lui manque aujourd'hui. Il est dans l'impossibilité absolue d'acquérir la propriété du sol, non-seulement parce qu'il est pauvre, mais surtout parce que, en Irlande, comme en Angleterre, il n'existe que de grandes terres, inabordables à toute petite fortune; parce que, dans ces deux pays, les lois civiles, faites au profit de l'aristocratie, tendent constamment à la concentration du sol dans un moindre nombre de mains, et s'opposent invinciblement à la division du sol; parce que, en un mot, ces lois placent la terre huite

du commerce. Cet état de la terre, inaccessible au peuple, est le véritable obstacle à vaincre; c'est, de tous les priviléges de l'aristocratie, le plus important à détruire; et sa gravité est telle que je crois devoir en faire l'objet d'un examen plus approfondi. Ce sera le sujet du chapitre suivant.

### S Ier.

État féodal, en Angleterre, de la propriété foncière.

Et d'abord, pour faire comprendre quel est, en Irlande, l'état du sol, j'ai besoin de dire ce qu'il est en Angleterre.

Dans ce dernier pays le sol est encore féodal. La main qui le cultive est libre depuis longtemps; mais il n'a point rompu ses vieilles chaînes; et, tandis qu'autour de lui tout s'agite, se change, se modifie, lui seul ne change point, fragment inaltérable détaché d'une société mutilée par le temps et par les révolutions.

En dépit de toutes les victoires que remporte chaque jour le principe nouveau des sociétés sur le vieux principe, le travail qui crée sur le privilége qui conserve, le progrès éternel sur l'éternelle immobilité, la terre y est aujourd'hui ce qu'elle était il y a sept siècles, base féodale d'une société qui ne l'est plus; emblème vivant d'un monde éteint.

C'est un fait très-digne de remarque que l'art avec lequel l'aristocratie anglaise a conservé entiers ses priviléges civils, tout en cédant parfois de ses priviléges politiques. L'esprit qui en cela l'anime ne se montre nulle part plus clairement que dans tout ce qui touche au sol. Assurément il serait plus facile d'obtenir du parlement anglais la concession du suffrage universel qu'une trorme de la loi des successions.

L'aristocratie anglaise n'a, du reste, gardé des lois féodales relatives à la terre que ce qui lui est propice; elle en a aboli toutes les dispositions ennemies.

A la vérité, le roi est encore, par la loi présente, présumé le seul propriétaire du sol, dont les occupants ne sont possesseurs qu'à des titres secondaires. Mais c'est une fiction dépourvue de toute réalité. Cette suzeraineté est purement nominale; et l'héritier d'un domaine en Angleterre jouit d'un droit de propriété aussi absolu que celui qui est défini par la loi française. Les priviléges royaux, en cette matière, ont tous été abolis. Les lois qui instituaient les priviléges de l'aristocratie sont seules restées en vigueur.

Le principal objet de ces lois, arrachées à des princes faibles par des barons puissants, était de conserver au vassal toute sa force en protégeant son fief. Pour atteindre ce but, quel moyen prenaient ces lois? Elles tendaient à rendre les terres inaliénables et insaisissables entre les mains de leurs possesseurs: de là les substitutions. Elles s'opposaient à ce que, à la mort du propriétaire, la terre se partageât entre tous ses enfants: de là le droit de primogéniture. Maintenant voici un fief acheté par un marchand qui sera, pour la conservation de ce domaine, protégé, s'il le veut; par les mêmes lois qui faisaient la puissance d'un vassal du temps d'Édouard les. L'esprit de la loi féodale a disparu: sa conséquence est restée. Il ne m'a point paru qu'en Angleterre on songeât à ces anomalies.

Conçues dans un but politique, ces institutions civiles sont passées dans les mœurs; elles étaient un moyen de gouvernement: elles sont devenues un mode d'existence; elles satisfont les goûts, les passions, les intérêts mêmes des particuliers, comme autrefois elles répondaient à un besoin politique.

Du reste, si l'esprit de l'aristocratie féodale, ses idées,

ses instincts sont descendus, en Angleterre, jusque dans les rangs du bas peuple, c'est surtout à ces lois civiles qu'il le faut attribuer. Il est très-difficile, dans ce pays, d'arriver à la possession du sol; mais quiconque y parvient trouve dans les lois une égale protection: la terre n'a pas plus de priviléges pour le duc de Devonshire que pour le bourgeois qui vient d'acheter un domaine. A vrai dire, la loi ne considère ni le pair, ni le noble, ni le roturier; elle n'a point en vue le propriétaire, mais bien la propriété, qu'elle aspire à accroître et à perpétuer. Or, le nouveau venu sur une terre jouit peut-être encore plus de cette sollicitude féodale que l'antique possesseur moins ébloui d'un éclat dans lequel il est né.

Il ne faut plus demander d'où vient qu'en Angleterre les substitutions et le droit d'ainesse, qui perpétuent les immenses fortunes de la noblesse, ne sont l'objet d'aucune attaque. Ces lois sont aussi chères au manufacturier qui vient d'acquérir un immeuble qu'à l'héritier des plus illustres familles. Ces lois profitent surtout aux lords, parce que ceux-ci ont plus de terre que les autres; ils possèdent, dit-on, la moitié du sol de l'Angleterre: mais enfin ces lois forment le droit commun.

J'ai souvent entendu dire que, ce qui conserve l'aristocratie anglaise, c'est l'accès qu'est sûre de trouver toute grande illustration dans le sein de la chambre des lords, seule noblesse du pays: — Je crois que ce qui la sert encore plus efficacement, c'est la faculté qu'a tout grand capital de se transformer sur le sol en un élément d'aristocratie. Ses vieilles richesses féodales se conservent par la mème loi qui imprime un caractère aristocratique à toutes les fortunes qui s'élèvent.

L'étranger qui parcout ce pays tombe dans un grand étonnement quand il y voit la terre féodale l'objet d'une sorte de culte populaire. N'est-il pas naturel, cependant, que, dans une société amie des traditions, on s'attache au seul monument du passé qui soit encore debout, et qu'on le respecte non-seulement pour lui-même, mais encore pour les souvenirs dont il est empreint, et dont seul il perpétue la mémoire? Le sol, en Angleterre, est une chose presque sacrée : c'est comme un sanctuaire dans lequel la piété veut qu'on ne donne accès qu'à un petit nombre.

Si l'aristocratie anglaise se fut montrée antinationale, on ent sans doute pris en haine les priviléges qui con-servent sa richesse, et les lois civiles sur lesquelles ces priviléges reposent. L'alliance étroite de cette aristocratie avec le peuple a fait naître un sentiment opposé. On aime en Angleterre le sol féodal et les institutions qui le perpétuent. On voit peu de profit matériel à l'acquérir; mais on regarde sa possession comme un honneur et presque comme une gloire. Il y a en Angleterre un comté (celui de Kent) où la loi féodale sur les successions n'est point en vigueur; là, ce n'est point le droit d'ainesse, mais le principe du partage égal entre tous les enfants (the gavelkind) qui forme le droit commun; mais ceci n'empêche pas que, dans le comté de Kent aussi bien que dans le Yorkshire, les domaines ne se conservent dans leur intégrité : ce qui n'est pas l'œuvre de la loi s'y fait par la volonté de l'homme, et le yeoman de Kent crée, par son testament, l'ainé que la loi ne lui donnerait pas.

Du reste, ce ne sont pas seulement les grands intérêts de l'aristocratie, les passions des nouveaux riches, les traditions populaires, les souvenirs et les mœurs qui, en Angleterre, conspirent incessamment à resserrer la terre entre les mains d'un nombre toujours moindre de possesseurs. C'est une opinion théoriquement établie et singulièrement populaire dans ce pays, que, pour être féconde, la terre ne doit point se diviser, et qu'un grand domaine appartenant à un seul maître produit plus pro-

portionnellement que plusieurs petites terres d'égale étendue ayant chacune un possesseur. Il ne s'agit plus, dans ce système, de couvrir la terre d'habitants heureux de la cultiver et de vivre de ses fruits; ce qui importe, c'est que le meilleur mode de culture soit appliqué au sol; c'est que le sol produise le plus possible. L'industrie de la terre est comme toute autre industrie, qu'il faut remettre au meilleur et au plus habile ouvrier; et si la culture de toute l'Angleterre devait amener plus de revenus, confiée à un seul homme, il faudrait, dans l'intérêt général, ne reconnaître qu'un seul propriétaire, et faire de tout le royaume comme une grande fabrique agricole. En un mot, c'est en vue de la richesse publique que l'on conserve les grandes richesses individuelles. Dans ce système on perd entièrement de vue le côté social et politique de la propriété, dans laquelle on ne voit plus qu'une question d'économie.

Fondée ou non, cette théorie est certainement trèsrépandue en Angleterre; et, en ce moment, elle est peutêtre l'auxiliaire le plus utile de l'aristocratie, et le plus grand obstacle à la division du sol.

Ainsi nulle voix, en Angleterre, ne s'élève pour demander qu'on démolisse ces ruines si bien conservées de la vieille société, et l'indivision du sol continue.

Ce n'est pas que les terres anglaises aient conservé, de nos jours, cette nature absolument inaliénable qu'il était dans l'esprit des lois féodales de leur conférer. Non : leur inaliénabilité, dont le premier effet était de placer les fiefs à l'abri de la confiscation royale, était trop incommode aux rois normands et aux Tudor pour que ces princes ne travaillassent pas à la détruire. Vainement, toutefois, ils demandèrent à leurs parlements d'abolir les substitutions; ceux-ci n'y consentirent jamais. Alors, ne pouvant changer la loi, les rois anglais résolurent de la fausser; ils en confièrent le soin à leurs cours de justice,

# 174 DES REMÈDES AU MAL. --- ABOLIR L'ARISTOCRATIE.

auxquelles leur appel ne fut pas vain. Alors, dépendants des rois, les juges inventèrent la plus subtile de toutes les fictions légales, à l'aide de laquelle toute espèce de substitution pouvait être subitement rompue (1). Les légistes n'ont jamais manqué aux tyrans.

Cette jurisprudence, inspirée par le despotisme, tendait cependant à l'affranchissement du sol. Elle le plaçait, il est vrai, sous la main du despote, mais, en meme temps, elle le rendait accessible à l'acheteur. Toutefois, à peine se fut-elle établie, que les grands propriétaires s'efforcèrent d'éluder cette jurisprudence, imaginée pour éluder la loi. Il s'éleva alors une lutte singulière entre les ruses de l'intérêt, aristocratique, ingénieux à perpétuer les monuments de son orgueil; et la profonde sagacité du juge, protecteur servile de la liberté du sol. Cette lutte dure encore de nos jours, avec cette différence que les mœurs continuent l'œuvre, des passions, et que le juge, devenu inamovible, fait par tradition ce qu'il faisait par complaisance.

Mais alors même que les terres sont aliénables, elles sont très-difficilement aliénées. L'obstacle vient surtout des ténèbres qui, en Angleterre, couvrent le titre de la propriété. Le domaine n'est plus sujet aux atteintes de la confiscation royale: mais nul moyen n'existe pour l'acquéreur de s'assurer que la terre qu'il achète appartient bien réellement à celui qui la vend. La propriété foncière ne se transmet, en Angleterre, que par actes sous seing privé: les actes publics y sont inconnus. De là suit la facilité pour un propriétaire de vendre à celui-ci le dômaine qu'il a hypothéqué à celui-là, et dont il a fait donation à un troisième.

On a de fous temps, en Angleterre, repoussé la publicité des contrats translatifs de propriété. Je ne sais quel voile mystérieux y enveloppe la terre et dérobe à tous les yeux les vicissitudes de sa fortune; il semble qu'en lui permettant de changer de maître on veuille du moins tenir secrète sa nouvelle dest inée, pour que, dans l'instant même où le sol s'ébranle, on le croie encore immobile.

Et puis, dans une société aristocratique où la considération, l'estime et la puissance se mesurent si exactement sur la fortune, chacun aspire à paraître plus riche qu'il n'est; chacun met en relief son luxe et dissimule ses misères: or, rien n'est plus favorable à ces mensonges de la vanité que le secret des contrats. Tel tire de sa terre un grand orgueil, qui l'a depuis longtemps engagée au delà de sa valeur; mais personne ne le sait, et il jouit de cette ignorance qui s'évanouirait devant la publicité des actes.

Mais ce secret des contrats, qui protége l'amourpropre des riches en voilant leur déclin, est un obstacle immense à la mutation du sol. Il est destructif de toute sûreté; et comment vouloir, sans garantie, acheter un domaine? — On comprend maintenant sans peine, qu'en Angleterre, l'industrie soit préférée à la terre par quiconque spécule et veut s'enrichir. Un placement agricole n'offre aucune des chances de gain que l'industrie présente; et il n'est pas sujet à moins de ruines.

Enfin, alors même que l'insécurité du titre est bravée, l'étendue et le prix des terres à vendre éloignent les acheteurs; et ce serait une erreur de penser qu'il est possible au propriétaire de diviser son domaine en petites fractions qui le mettent à portée, sinon du pauvre, du moins des fortunes médiocres.

Tout en Angleterre s'oppose à la vente des héritages et les retient dans la famille. En France les contrats de vente sont chers par les droits payés à l'État; mais la transmission d'un héritage par succession n'est pas moins dispensieuse. On sait que les frais, dans ces cas, enlèvent à peu près une année de revenu. En Angleterre il n'en coûte rien, absolutment rien, au fils qui hérite de son père; mais celui qui achète a de si énormes frais à payer qu'on peut dire que, dans l'état présent des choses, la vente ou l'achat d'une partie de terre en Angleterre sont presque impossibles; car les frais occasionnés par le contrat dépasseraient de beaucoup la valeur de la terre aliénée.

En France, ce qui est cher dans la transmission des propriétés, ce n'est pas l'acte rédigé par le notaire, c'est le droit fiscal exigé par l'État, droit qui s'élève en proportion du prix de la terre mendue. En Angleterre le droit du fisc est presque nul; et toute la dépense git dans la forme de l'acte. Ce n'est pas, du reste, le contrat luimème qui est dispendieux : c'est l'examen des titres en vertu desquels la propriété que cet acte a pour objet est transmise.

Nous verons de voir quelle ombre épaisse environne la propriété foncière; or, si rien n'est plus difficile, au milieu de ces ténèbres, que de s'assurer de la sincérité des titres, il faut ajouter que rien n'est plus cher.

En Angleterre il n'existe point de notaires, c'est-à-dire de fonctionnaires institués pour conférer aux actes un caractère public. C'est une conséquence forcée du mystère des contrats. Des actes ne sauraient être tout à la fois secrets et authentiques. Cependant au milieu des obscurités qui couvrent la terre, comment s'engager dans une transaction relative au sol sans recourir à quelque lumière? A quel signe certain reconnaître que celui qui veut vendre un domaine en est bien le propriétaire légitime? Ce domaine n'est-il point grevé de quelque charge secrète? Quelque hypothèque occulte n'en a-t-elle point réduit la valeur? Le possesseur n'en a-t-il pas déjà aliéné le fond en se réservant un usufruit auquel il doit peut-être une trompeuse possession? L'examen de ces diverses questions a coutume d'être remis à un avocat (conveyancer) dont c'est la profession spéciale de vérifier les titres de propriété. C'est une vérité reconnue que,

dans la plupart des cas, il y a impossibilité absolue, quels que soient les efforts du plus habile légiste, d'acquérir une certitude complète de sécurité pour l'acheteur (1). A vrai dire, il n'y a pas d'acte de transmission de propriété foncière qui ne soit litigieux, et qui ne se traite comme un procès. Et c'est précisément ce qui rend ruineux l'acte par lequel cette transmission s'opère. Du reste, que les investigations soient nécessaires ou inutiles, elles coûtent toujours le même prix; elles se conservent traditionnellement par les hommes de loi, auxquels appartient ainsi le privilége exclusif d'examiner et de comprendre les titres de propriété. La terre est entre leurs mains comme ces substances tout à la fois bien faisantes et dangereuses que nul ne peut acheter sans l'ordonnance d'un médecin. Et peu importe que la terre à vendre soit de grande ou de moindre étendue, l'examen des titres entraîne toujours les mêmes soins et les mêmes dépenses. Il en résulte qu'il y a, en Angleterre, dans la division possible du sol, une limite au delà de laquelle le fractionnement de la terre est moralement impossible: cette limite se trouve au point où les frais du contrat égaux ou supérieurs à la valeur du domaine vendu détruisent l'intérêt de la transaction. Or, ces frais, qui ne varient point, sont, à mesure que la terre vendue est plus considérable, comparativement moindres : c'est ce qui explique pourquoi, en Angle-terre, il n'y a possibilité d'acheter que de grandes terres, et comment des entraves qui génent mème le riche arrètent tout court le pauvre. C'est ainsi que dans ce pays, alors même que le sol change de mains, il ne se divise pas.

## S II.

État féodal de la propriété foncière en Irlande : nécessité de l'abolir.

La loi constitutive de la propriété foncière est la même

en Irlande qu'en Angleterre. Aiusi les mêmes causes qui, dans ce dernier pays, tendent à la conservation et à l'indivision du sol, exercent en Irlande la même influence.

L'obscurité qui s'étend sur les titres de propriété, n'y est cependant pas aussi épaisse qu'en Angleterre. En 1708, au temps de la reine Anne, un bureau d'enregistrement public, pour tous les actes intéressant le sol, fut établi à Dublin; et depuis ce temps, il ne se fait pas une vente en Irlande, il ne s'opère pas un seul engagement hypothécaire, sans que le contrat en soit enregistré. Le principe de l'institution est bon sans doute; mais, soit vice de forme, soit abus, le bienfait qu'on en retire est de peu de valeur. Les frais qu'entraîne une recherche sur les registres sont considérables; il faut donc, pour les consulter, être riche.

Cet examen d'ailleurs ne dispense pas de l'obligation de consulter l'homme de loi, qui possède en Irlande le même monopole qu'en Angleterre, et la même autorité mystique en matière de contrats; et si la terre d'Irlande n'est pas extérieurement enveloppée d'une ombre aussi impénétrable que celle qui couvre le sol anglais, elle est peut-être chargée de plus de complications, d'embarras et d'entraves. Indépendamment des vieux liens féodaux qui l'enlacent comme celle d'Angleterre, elle porte des chaînes qui lui sont propres.

Et d'abord un grand nombre de titres de propriété sont entachés de vices qui remontent au temps même où les catholiques d'Irlande ne pouvaient, d'après les lois, être ni propriétaires ni fermiers à de longs termes. Comme il arrivait cependant quelquefois aux catholiques d'avoir des fonds pour acheter, et aux protestants des terres qu'ils désiraient vendre, il résulta de ce double fait une disposition commune à éluder la loi, et la terre devist l'occasion d'une foule de transactions clandestines, dont

l'objet était de conférer la propriété de la terre à ceux qui, légalement, ne pouvaient la posséder... Tout domaine en Irlande, petit ou considérable, est

Tout domaine en Irlande, petit ou considérable, est d'ailleurs infesté d'une sorte de lèpre incurable. Une immense population de petits fermiers le couvre, dont il faut accepter le fardeau en même temps qu'on en devient propriétaire. Et tous ces fermiers n'occupent point le sol au même titre; les uns ont un bail de vingt et un ans, les autres de trente et un, ceux-ci de quatre-vingt-dix-neuf, ceux-là ont un bail perpétuel; il en est qui tiennent leur ferme, non du propriétaire, mais d'un traitant ou d'un fermier intermédiaire. Comment un nouvel acheteur reconnaîtra-t-il les droits qu'il acquiert au milieu de cette tourbe d'occupants, de middlemen, de fermiers, de colons, tous nantis de droits antérieurs, et souvent engagés les uns envers les autres (1)? Faudra-t-il qu'il examine successivement tous les contrats qui lient les agriculteurs aux middlemen, et qu'il recherche lesquels de ces actes obligent réellement le maître du sol, lesquels sont illégitimes? Quel moyen de jamais acheter une terre si on se livre à de pareilles investigations? et si on les omet, comment acheter avec, quelque sécurité?

Mais, s'il est vrai qu'il existe en Irlande encore plus d'obstacles matériels qu'en Angleterre, au mouvement de la propriété foncière, il faut reconnaître en même temps que son indivision n'est point protégée dans le premier pays par les mêmes causes morales et politiques qui lui viennent en aide dans le second.

Nous avons vu, en Angleterre, une population qui, au lieu d'envier la terre, désire, en quelque sorte, ne point la posséder, et la regarde plutôt comme une charge pesante, imposée aux plus riches: c'est une superfluité du luxe et de l'opulence, et dans ce pays où tant de voies diverses sont ouvertes à l'activité de l'homme, on n'aperçoit pas l'intérèt qu'auraient les classes inférieures

à être propriétaires; il est certain du moins qu'elles ne songent pas à le devenir.

En Irlande, au contraire, au lieu d'être un luxe, la terre est une nécessité; c'est l'unique bien auquel chacun aspire, c'est le sujet de tous les engagements, c'est la passion qui remue toutes les ames, c'est l'intérêt qui excite toutes les intelligences, c'est la seule fortune du riche, c'est la seule espérance du pauvre. La terre, en Irlande, est le refuge commun; il n'est pas exact de dire qu'en Irlande on désire la terre; on la convoite, on l'envie, on la mutile, on la déchire, on s'en dispute les lambeaux; quand on ne l'occupe pas en vertu d'un droit, c'est au moyen d'un crime qu'on s'en empare. Je ne chercherai pas si en Irlande le peuple souhaite de devenir propriétaire du sol, lorsque je le vois risquer sa vie et prendre celle d'autrui pour occuper, comme fermier, une demi-acre de terre; et il ne se rendrait pas compte lui-même de sa passion, qu'elle n'existerait pas moins; la propriété est si éloignée de lui, qu'elle s'offre à lui comme une chimère à laquelle ce serait folie que d'aspirer, et s'il ne la poursuit pas, ce n'est pas qu'il la dédaigne, c'est parce qu'il l'estime à un trop haut prix.

On conçoit, du reste, sans aucune peine, que le sol féodal de l'Irlande ne soit point entouré de cette sympathie populaire qui, en Angleterre, protége son indivision. Confisquée trois ou quatre fois, la terre d'Irlande ne retrace que des souvenirs de violence, de persécution et de sang; elle est encore, en quelques mains, le témoignage solennel d'une usurpation qui ne remonte guère à plus d'un siècle, et ceux qui la possèdent n'ont, en général, su exciter que des haines.

Il faut aussi le reconnaître, ces avantages économiques qu'on prétend, en Angleterre, résulter de la concentration du sol en peu de mains, ne sauraient en aucune façon découler d'un système semblable appliqué à la terre d'Irlande.

L'Angleterre s'applaudit d'une théorie agricole qui, en employant peu de bras, rejette dans les ateliers de l'industrie tous ceux qui ne sont pas nécessaires à la culture du sol. Qui ne voit, au premier coup d'œil, qu'un tel système est absolument mapplicable à l'Irlande? Ce n'est pas pour sauver en Irlande les grandes fermes et la grande culture, qu'on y conservera l'indivision du sol, car toutes les fermes sont minimes, et la grande culture y est inconnue; ce n'est pas dans l'intérêt de la richesse publique qu'on maintiendra en Irlande un régime sous lequel les terres les plus fécondes demeurent stériles, ou produisent moitié moins de fruits que les champs les plus infertiles de l'Angleterre.

Et, pour un pays où une population de huit millions d'habitants n'a d'autre ressource, d'autre asile que le sol, quel peut être le mérite de cette théorie, dont l'objet principal est d'employer à la terre le moins de monde possible? Si un pareil système convient à un pays où les manufactures manquent de bras, ne serait-elle pas funeste au peuple chez lequel tous ceux que la terre n'occupe pas sont nécessairement oisifs?

Le laboureur anglais que le sol repousse devient aussitôt, dans les ateliers de l'industrie, un agent de richesse pour le pays. Mais que fera le cultivateur irlandais, une fois sorti de sa pauvre cabane? A quelle industrie se dévouera-t-il dans un pays où aucune industrie n'existe? Rensez-vous que, débarrassée d'un ouvrier surabondant, la terre produira plus? Il se peut; mais la société aura de plus à sa charge un membre inoccupé, dont l'oisiveté sera périlleuse. Le jour où ce laboureur quitte sa terre, que peut-il devenir si ce n'est un mendiant ou un White-Boy?

Aucune des raisons morales et politiques qui peuvent, en Angleterre, sinon justifier, expliquer du moins la durée du sol féodal, n'existe pour l'Irlande. Dans ce dernier pays, devenir propriétaire est pour le peuple une

un système de substitutions absolues et inflexibles une aristocratie éclairée et sage. Habituellement rangée, elle serait protégée dans ses désordres passagers par la loi qui déclare ses domaines inaliénables; elle serait toujours assez riche pour garder son crédit ; ellorsque, par hasard, elle ferait des dettes, elle aurait l'avantage de ne pouvoir disposer de sa fortune pour les payer.

Mais à la place de cette aristocratie éclairée et puissante, supposez une aristocratie dépourvue de prudence, de talents et d'esprit de conduite, dégradée dans l'opinion, appauvrie autant par ses vices que par ses fautes, en un mot à la place de l'aristocratie anglaise, metter celle d'Irlande. Alors la loi conçue dans le but de perpé tuer sa richesse ne fera que précipiter sa ruine.

Succombant sous le poids de ses dettes et manquant de tout crédit (1), l'aristocratie d'Irlande ne peut plus trouver d'argent à emprunter qu'en engageant ses terres: mais comment donner en hypothèque des terres grevées de substitution? Son embarras est grand; et il lui est arrivé cent fois de maudire la loi funeste qui fut établie en sa faveur. C'est alors qu'elle recourt à ces formes de procédure dont j'ai parlé plus haut, et au moyen dequelles la substitution genante s'évanouit. Il serait trop long d'expliquer ici la singulière fiction légale au moyen de laquelle le propriétaire qui veut anéantir la substitution, feint d'être dépossédé de son domaine, suppose un usurpateur imaginaire, intente une action judiciaire contre celui-ci, gagne son procès, se fait remettre @ possession par des juges qui rendent une sentence en bonne forme, sachant bien que tout cela n'est qu'une comédie, dans laquelle on leur donne des rôles; en verte de quoi le possesseur du domaine substitué devient k propriétaire absolu, sans condition, et libre de l'aliene selon son bon plaisir (2).

Je ne rechercherai pas pourquoi la loi ne donne pas k

moyen de faire ouvertement et directement ce qu'elle lasse s'exécuter indirectement et avec l'aide d'un mensonge. L'usage est établi; il vaut des procédures trèsprofitables aux gens de loi. Cet usage ne sera pas facilement aboli en Angleterre et en Irlande.

Je n'essayerai pas de comprendre par quel art on parvient à attribuer un droit absolu de propriété à celui qui auparavant n'avait qu'un droit restreint par la substitution. A quoi bon chercher de la réalité dans ce qui n'est que fiction? Les tribunaux complices de la fraude veulent trouver une raison légale pour changer le titre du propriétaire; ils le veulent: cela me suffit. Je suis bien sur qu'ils la trouveront. Les juges, depuis qu'ils sont inamovibles, sont devenus amis de l'aristocratie; et ils éludent la loi au profit de celle-ci, comme ils la faussaient dans l'intérêt de la royauté au temps de leur dépendance. Voilà pourquoi le juge soutient les substitutions en Angleterre où elles sont encore bienfaisantes à l'aristocratie, en même temps qu'il les renverse en Irlande où l'aristocratie en est embarrassée. Ainsi, dans ce dernier pays, le principe des substitutions est le même qu'en Angleterre; seulement la jurisprudence le modifie, et cette jurisprudence s'efforce d'annuler les effets d'une institution civile devenue funeste à l'aristocratie dont elle devait être l'appui.

Quel serait donc, en Irlande, l'obstacle à l'abolition des substitutions?

Les propriétaires de ce pays perdraient, il est vrai, l'avantage de pouvoir, au besoin, rendre leurs terres inaliénables: mais dans l'état de détresse où ils sont, cet avantage ne serait-il pas plus que compensé par le crédit dont le droit de disposer serait pour eux la source?

On ne cherche point ici les moyens de fortifier et d'enrichir une aristocratie, dont la ruine est reconnue nécessaire: mais tout procédé qui l'anéantirait comme corps sans nuire aux membres dont elle se compose ne

serait-il pas le meilleur de tous? Or les substitutions étant abolies, tout propriétaire irlandais serait plus complétement maître de sa terre, plus riche parce qu'il aurait plus de crédit; et la terre, affranchie des liens qui l'enchaînent et des embarras qui l'entravent, deviendrait tout à fait libre. Ce serait le premier pas vers la division du sol.

## S IV.

Le droit d'ainesse en Angleterre et en Irlande. — Nécessité de l'abolir dans ce dernier pays. — Résumé des chapitres précédents.

Il faut, sans doute, que les terres soient aliénables, pour que le peuple puisse les acquérir; c'est la première condition; car on ne peut acheter que ce qui est dans le commerce. Voilà pourquoi l'abolition des substitutions est la première chose à faire; mais ce ne serait pas assez. Le peuple ne deviendra pas propriétaire, si toutes les terres à vendre sont de grande étendue; et elles conserveront cette vaste dimension dans tout pays où règne le droit de primogéniture.

Rien, je crois, n'est plus commun, en France, que de se tromper sur la nature du droit d'ainesse existant en Angleterre. On croit qu'une volonté impérieuse de la loi attribue forcément à l'ainé des fils la totalité de l'héritage patrimonial, et que celui-ci jouit du bienfait de la loi en dépit de la volonté contraire de ses parents. Il n'existe rien de semblable.

Cette liberté, que je montrais tout à l'heure dans le propriétaire d'un domaine substitué, se retrouve bien plus grande encore dans le père de famille faisant la dernière disposition de sa fortune. Il peut, s'il lui platt, partager également ses biens entre tous ses enfants, donner la plus grande part, la totalité même à l'un d'eux, au dernier d'entre eux, à la plus jeune de ses filles, et ne rien laisser aux autres; il speut exclure l'ainé; que dis-je? il peut non-seulement donner tout à un seul d'entre eux, il peut même les déshériter tous ensemble, et laisser sa fortune entière à un étranger. La loi n'établit en faveur des enfants aucune réserve. Remarquons, en passant, que si la législation anglaise mérite un reproche, ce n'est pas d'être trop absolue, c'est plutôt de trop laisser à la liberté de l'homme. Elle est l'opposé de la loi française, qui destitue l'homme de toute volonté dans la disposition de ses biens.

Tandis qu'en France on méconnaît la loi anglaise sur les successions, en lui attribuant un despotisme dont elle est exempte, il arrive souvent aux Anglais de tomber dans une erreur contraire, qui est de considérer leur loi de primogéniture comme n'étant douée en elle-même d'aucune puissance. Ce n'est point dans la loi, vous disent-ils, que réside le droit d'alnesse; il est tout entier dans les mœurs.

Les Anglais qui tiennent ce langage ont raison dans de certaines limites. Il est bien clair que si le droit de primogéniture était contraire à l'opinion et aux mœurs du pays, il cesserait d'exister, puisqu'il n'est point obligatoire; il a pourtant sa racine dans la loi. Quel est le principe légal? c'est que si le père ne fait point de testament; et ne dispose point d'une autre manière de sa propriété, le fils ainé hérite de tout, à l'exclusion des frères et sœurs, qui n'ont absolument rien. Or que suit-il de là? C'est que, le père gardant le silence, la loi parle; et la voix de celle-ci est toute en faveur de l'ainé des fils. Dites, si vous le voulez, que la loi n'est pas tyrannique, puisqu'il est permis de résister à son empire; mais ne dites pas qu'elle est sans puissance, car, si l'homme demeure muet et oisif, elle agit seule, et, dans ce cas, derient absolue.

Et prenez bien garde à toute la puissance qu'elle exerce sur la volonté de l'homme, alors même qu'elle semble la laisser entièrement libre. Elle proclame le principe que, dans le silence du père, l'atné des fils héritera seul deses domaines. N'est-ce pas comme si le législateur déclarait que, dans son esprif, l'attribution sans partage de l'hérédité à l'atné des fils est l'arrangement le plus sage et le plus juste? S'il en existait un meilleur et plus équitable, la loi l'adopterait sans doute pour en faire la base du droit commun. Quelle est la conséquence de ceci? C'est que tout père de famille qui désire de partager également ses terres entre tous ses enfants, se trouve tout d'abord en opposition avec la loi. Celle-ci lui permet, il est vrai, de suivre son désir; mais enfin il sait que, s'il ne faisait pas une disposition conforme à ce sentiment, la loi disposerait autrement. Il sait qu'en cas de silence de sa part, son fils ainé *a droit* à la totalité de l'héritage. Or c'est déjà chose grave pour un père que de changer la condition faite par la loi à l'un de ses enfants. Ce père ne croira-t-il pas facilement qu'en dérangeant l'ordre que la loi a fixé, il commet une sorte d'injustice envers celui au profit de qui cet ordre a été établi? et combien cette injustice lui paraîtra évidente, lorsqu'en mème temps que son esprit sera troublé de ces doutes, sa vanité viendra lui montrer l'avantage de transmettre entier, à un seul descendant, ce beau domaine, qu'un partage égal entre plusieurs déshonorerait? Au milieu de ces doutes, de ces scrupules, de ces passions, il prendra le parti de ne rien faire, ce qui sera pourtant un acte très-décisif; car, encore une fois, l'homme se taisant, le droit de primogéniture règle la succession.

Ce droit est sans contredit le privilége le plus important de l'aristocratie anglaise; ajoutons qu'il est le plus incontestablement national.

Les cadets en souffrent moins qu'on ne pourrait croire,

parce que la même constitution qui les exclut de l'héritage paternel, les dédommage par un certain nombre de priviléges qui leur sont réservés. L'Église, l'armée, la marine, la compagnie des Indes, leur offrent des carrières dont ils ont à peu près le monopole. Le jour où l'on voudra porter au droit d'aînesse un coup mortel, on n'aura qu'à enlever aux cadets de famille la faveur politique qui leur fait oublier l'injure de la loi civile; de ce jour-là seulement, le droit d'aînesse leur paraîtra une injustice.

Pour comprendre le sentiment populaire dont, en Angleterre, le droit de primogéniture est l'objet, il faudrait tâcher de mettre, pour un instant, de côté nos idées françaises en cette matière, nos habitudes philosophiques, et nos mœurs démocratiques elles-mèmes.

En France, quand une succession s'ouvre, ce qui excite l'intérêt, c'est le sort de ceux entre lesquels l'héritage sera divisé. En Angleterre, ce n'est pas l'héritier qui attire l'attention, c'est l'héritage. La loi anglaise a bien plus en vue la terre que l'homme; il ne s'agit pas de distribuer la terre équitablement entre tous; ce qui importe, c'est de donner à la terre un possesseur digne d'elle, et qui soit capable de la conserver entière et indivise.

Pour comprendre cette idée, il faut songer à tout œ qu'il y a de richesses accumulées sur le sol anglais, à tous les arrangements factices qu'il a reçus, à toutes les transformations artificielles que la main de l'homme lui a fait subir.

Les domaines anglais sont comme autant d'objets d'art dont chacun forme un ensemble parfait; il semble qu'on ne pût, sans impiété, leur faire subir un partage; chacun d'eux est comme un tableau du Corrége trouvé dans une succession. Il faut, de toute nécessité, qu'un seul héritier le possède : nul ne voudrait qu'on le mutilât. Dans de certains pays, ce lot privilégié se tire

,190 DES-REMÈDES AU MAL.—ABOLIR L'ARISTOCRATIE.

au sort. En Angleterre, on gagne ce lot en naissant le premier.

Et remarquez que ces domaines, éclatants de luxe et d'industrie, ne sont pas de rares accidents qui se rencontrent cà et là : ils forment l'état commun du sol : ils se succèdent, sans une seule lacune, d'un bout du pays à l'autre, sans aucun intermédiaire qui les interrompe, sans augun contraste qui les dépare. Voilà pourquoi l'Angleterre est si belle! Quelle splendeur dans l'ensemble! quel goût admirable dans les détails! comme tout v est riche, élégant, fini! Il semble que rien n'ait été fait en vue de l'utilité, et que tout ait été calculé pour l'agrément, pour la grace et pour la beauté du paysage! Il est si facile d'être généreux envers la terre, quand elle-même vous prodigue tous ses trésors. Ici point de gène, point d'entraves, point de petit propriétaire dont les vues étroites et mesquines viennent contrarier de vastes plans ; point de petit champ dont la grossière culture souille de son contact les perfectionnements agricoles d'une savante exploitation; point de toit pauvre dont les misères viennent désenchanter les regards. Tout est grand, magnifique, somptueux dans les campagnes de l'Angleterre.

Il faut avoir vu cent fois ces campagnes merveilleuses sur lesquelles la nature a versé tant de trésors, l'industrie humaine tant de richesses, et l'art tant d'ornements; il faut traverser l'Angleterre d'un seul trait, aller de Londres à Édimbourg, et voir toute cette magie d'un seul coup d'œil, pour comprendre, non le droit de primogéniture, mais le sentiment qu'on en a en Angleterre, pour s'expliquer comment une sorte de popularité est attachée à ce privilége, sans lequel ces beaux domaines, qui font une si belle contrée, tomberaient sous la hache du principe d'égalité qui divise et broie les héritages.

Quand nous vantons, en présence d'un Anglais, les avantages de notre loi de succession qui, prenant sa source dans l'équité naturelle, fait des parts égales aux enfants, et divise ainsi sans pitié l'héritage paternel, nous sommes à peu près surs de n'être pas compris, et il est rare que l'expression d'un pareil sentiment n'excite chez lui le rire ou l'incrédulité. En général, il n'admet pas comme chose possible qu'une pareille loi existe dans aucun pays, ou il pense que ce pays est menacé d'une ruine prochaine. Les idées de l'Anglais sur ce point sont au nombre de ses convictions les plus tenaces.

Le droit d'aînesse est, en Irlande, le même, suivant la loi, qu'en Angleterre; mais il n'y trouve point le même appui dans l'état du sol, dans les préjugés et dans les passions nationales.

Il est vrai qu'en Irlande, comme en Angleterre, tous ceux qui sont en possession de vastes domaines, éprouvent, pour la conservation de ces propriétés, le même sentiment aristocratique que les propriétaires anglais, et partant le même attachement pour le privilége qui seul en empêche la division.

Il est vrai encore qu'en Irlande il arrive souvent aux nouveaux enrichis, qui achètent une grande terre, d'être, comme en Angleterre, saisis tout aussitôt des mêmes instincts d'orgueil et de conservation pour ce domaine, qu'ils seraient fiers de transmettre entier à leur postérité la plus reculée.

Mais, en Irlande, la passion de l'aristocratie s'arrête à ceux qui en sont ou qui croient en être membres; et ce nombre est très-limité. En Angleterre, à côté d'une vieille fortune il y en a mille qui sont en train de naître; ll n'en est pas de même en Irlande, où la misère est presque aussi immobile que le sol. Peu espèrent arriver au but, et ceux qui l'ont atteint sont hais. Jamais, en Irlande, je n'ai entendu le peuple témoigner, en parlant des vastes possessions de l'aristocratie, ces sentiments indulgents et quelquefois enthousiastes dont j'ai si souvent, en Angleterre, surpris l'expression dans la bouche du pauvre.

On pourrait donc abolir, en Irlande, le principe du droit de primogéniture sans y blesser aucunement le sentiment national. Ce serait, au contraire, le meilleur moyen de mettre la loi d'accord avec l'esprit public. S'il est vrai que les lois civiles d'un peuple expriment ses mœurs, ne peut-on pas dire qu'aussi longtemps qu'en Irlande une aristocratie antinationale conservera ses priviléges civils, il y aura dans ce pays contradiction flagrante entre ses mœurs et ses lois?

· On est forcé de reconnaître aussi que l'abolition du droit d'ainesse ne causerait point en Irlande les ruines qu'elle pourrait faire en Angleterre. Il existe bien en Irlande de magnifiques domaines, et de splendides demeures; mais ce sont comme des oasis dans le désert. Le riche propriétaire d'Irlande a coutume d'entourer sa résidence d'une certaine étendue de terres réservées, sur lesquelles il accumule tous ses soins, tout son luxe, tout son orgueil. Si l'on arrête ses regards sur cet espace étroit, on se croit encore en Angleterre; mais dès qu'on porte ses yeux au delà, on est de toutes parts frappe du plus triste spectacle; la terre se montre aussi pauvre que ses habitants : il semble qu'elle envoie le reflet de leur profonde misère; des cabanes immondes, des champs dépourvus de clôtures, un sol nu, entièrement dépouillé d'arbres, tout présente un aspect désolé.

En Angleterre, la ferme est si riche qu'elle se confond avec la réserve du propriétaire. En Irlande, il y a, au point où finit le domaine privé du riche, un brisement subit; et l'on a peine à croire que cette ferme hideuse, qui porte tant d'indigence et de malheur, dépende de ce palais superbe, qui contient une si énorme opulence. Maintenant, pense-t-on qu'il y eût matière à de grands regrets, quand, par l'effet d'une législation nouvelle, ces immenses terres, si horribles à voir, viendraient à se diviser? Serait-ce le cas de déplorer la mutilation des grandes terres, si tous ces domaines, chargés de huttes sauvages et de fermiers en haillons, se couvraient d'habitations modestes et de petits propriétaires?

Ici encore, on le voit bien, l'intérêt de l'Irlande commande impérieusement de renverser ce qu'en Angleterre on peut laisser debout.

L'abolition, en Irlande, du droit de primogéniture est absolument nécessaire pour conduire au but qu'il faut atteindre. Ce serait déjà introduire dans la loi un changement considérable que de retourner l'échelle du droit; et, au lieu d'établir que l'ainé des fils aura tout l'héritage, à moins de dispositions contraires du père, de statuer qu'en cas de silence de celui-ci, le partage sera égal, et que, pour dépouiller les plus jeunes au profit de l'ainé, il faudra une déclaration expresse.

Sans doute, pendant longtemps, une pareille loi serait peu efficace, parce que les mœurs des riches lutteraient contre elle; mais ne serait-elle pas le moyen le plus sûr et le plus équitable de préparer les mœurs? D'abord elle serait puissante chaque fois qu'un père de famille aurait omis volontairement ou involontairement de faire un testament; et combien sont surpris par leur dernière heure! ce serait aussi enlever à l'égoïsme de l'orgueil l'asile dans lequel il a coutume de se réfugier. Sur cinq enfants, quatre sont dans une condition misérable, un seul est riche: que voulez-vous? c'est la loi qui l'a réglé ainsi. Désormais, on pourrait dire au père: Cette révoltante inégalité dans l'état de ceux qui avaient un égal droit à votre tendresse est votre ouvrage; elle résulte, non d'une omission de votre part, mais d'un fait positif dont vous êtes l'auteur.

Je ne puis croire qu'à la longue une pareille loi ne devint féconde, et sans doute, elle amènerait la division d'un grand nombre de domaines. Il faut n'avoir point vu la France pour ne pas reconnaître avec quelle rapidité cette division s'opère, dès que le principe du partage égal commence à exercer son action dissolvante. Le droit d'alnesse étant aboli, le fractionnement des héritages qui en résulterait offrirait d'abord à la classe moyenne qui naît en Irlande des terres d'une étendue accommodée à ses moyens, et sans doute la division, se perpétuant, finirait par rendre la propriété accessible aux classes inférieures elles-mèmes.

En résumé, pour atteindre le but qu'on se propose, il faudrait briser les liens féodaux qui enchaînent le sol, abolir les substitutions, au droit de primogéniture substituer le droit commun du partage égal; délivrer la propriété de toutes ses entraves; ne point la laisser incertaine entre un maître qui n'est plus possesseur, et un possesseur qui n'est pas propriétaire; déclarer rachetable, à prix d'argent, toute rente perpétuelle; exposer au grand jour le mouvement de la terre, en faciliter la vente, ouvrir gratuitement au public le registre où sont consignés les engagements relatifs au sol, offrir à ces engagements des garanties de sécurité, et en simplifiant la forme des contrats dont le sol est l'objet, rendre possible l'achat des petits comme des grands domaines.

Je ne préfends pas, du reste, indiquer les procédés législatifs par lesquels le mal signalé pourrait être guéri, et je me borne à dire aux hommes de qui dépend le sort de l'Irlande: « Hâtez-vous de faire des lois qui rendent le « terre au commerce; divisez, fractionnez la propriété « autant que vous le pourrez, car c'est le seul moyen, « tout en renversant une aristocratie qui doit tomber, de « relever les basses classes; c'est le seul moyen de mettre « le sol à la portée du peuple, et il faut, de toute né-

TROISIÈME PARTIE, CHAP. IV, SECT. III, § I. 195
« cessité, que le peuple d'Irlande devienne proprié« taire. »

#### SECTION III.

Ce qu'il faut faire pour abolir les privilèges religieux de l'aristocratie.

### S Ier.

Nécessité de détruire la suprématie du culte anglican.

Enfin ce ne serait point assez d'avoir enlevé à l'aristocratie irlandaise ses priviléges sociaux et politiques, si on ne la dépouillait aussi de ses priviléges religieux.

Ses priviléges religieux sont : la prédominance de son culte, qui, quoique professé par une petite minorité, est la religion légale de tous ; et les grandes richesses,données par l'État à son Église.

Comment l'aristocratie, perdant sa puissance politique et civile, conserverait-elle une suprématie religieuse qui n'était que l'accessoire de ses autres priviléges? C'est à grand'peine que l'Église anglicane se maintient, appuyée sur les pouvoirs temporels de l'aristocratie; ceux-ci venant à lui manquer, sur quoi s'appuierait-elle?

Sans doute, au milieu de toutes les ruines du vieil édifice, on ne conservera pas cette Église, qui est pour l'Irlande un si grand fléau, que, tous les autres priviléges de l'aristocratie fussent-ils épargnés, il y aurait nécessité de la détruire. Comment donc, ces priviléges tombant, resterait-elle debout?

Au milieu des vices qui abondent dans la société irlandaise, le vice de la suprématie anglicane se montre en relief plus choquant que tous les autres, non-seulement parce qu'il est le plus funeste, mais aussi parce qu'il est le plus absurde. L'obstination qu'on met à maintenir dans l'Irlande catholique le principe légal et l'existence officielle de l'Église protestante, prouve qu'il y a dans les institutions humaines un degré d'égoisme et de folie, dont il est impossible de marquer la limite.

On ne peut comprendre l'Église anglicane d'Irlande qu'à sa naissance; le zèle religieux des temps nous l'explique. Chaque secte, au seizième siècle, croyait tenir la vérité absolue, et regardait comme un saint devoir d'imposer sa croyance, même par la force, à quiconque était assez malhenreux pour avoir une autre foi. Alors l'esprit de prosélytisme animait tous les cultes; et les anglicans, qui possédaient la puissance temporelle, eussent montré à cette époque une grande modération, s'ils se fussent bornés, comme aujourd'hui, à placer sous les yeux des catholiques d'Irlande ce qu'ils considéraient comme l'Église modèle, le type de la vraie foi, et qu'en leur offrant cette forme unique du vrai culte, ils leur eussent défendu tout autre mode d'adorer Dieu.

On concevrait encore que si, de notre temps, la même passion religieuse régnait sur les âmes, il fût permis de s'entêter dans une entreprise dont trois siècles d'inutiles essais ont démontré le vice.

Mais la tolérance n'a-t-elle pas, de nos jours, remplacé, même en Angleterre, l'esprit de prosélytisme? En dépit de sa nature anglicane, le gouvernement anglais reconnaît tous les cultes; et les sectes les plus diverses, qui jadis se déchiraient entre elles, vivent maintement paisibles sous la protection des lois.

Quel est donc le sens d'une Église créée dans un pars par le fanatisme religieux, et qui, après trois cents ass de persécutions stériles, continue d'exister, quand le fanatisme est éteint?

On trouve encore, il est vrai, parmi quelques congrégations protestantes d'Angleterre, d'Irlande et d'Écost,

un zèle enthousiaste et une ardeur religieuse qui rap-pellent les premiers temps de la réformation; mais on doit rendre à l'Église anglicane établie en Irlande cette .justice, qu'elle est bien complétement exempte de pareilles passions, et que, condamnée à vivre au milieu d'une population catholique, elle paraît tout à fait résignée à son malheur. Les ministres anglicans ne semblent point préoccupés du besoin de faire des adeptes ; et la meilleure preuve que peuvent donner beaucoup d'entre eux de leur parfaite tolérance, c'est le fait même qu'ils ne résident point parmi ceux dont ils pourraient tenter la conversion. C'est d'ailleurs une coutume familière aux ministres anglicans d'Irlande de reprocher aux catholiques leur esprit de prosélytisme ; d'où il faut inférer que les ministres anglicans sont animés d'un autre esprit. Assuré-ment cette modération est louable; on ne peut que l'approuver. Mais si les ministres anglicans ne sont pas en Irlandé pour faire des prosélytes, pourquoi y sont-ils? Placés dans ce pays pour tendre vers un but dont la poursuite est abandonnée, pourquoi y restent-ils? Si ce n'est point la passion qui les retient, faudra-t-il croire que c'est l'intéret? et que, n'ayant point converti l'Irlande à leur culte, ils n'en gardent pas moins les priviléges, les terres, les revenus, qu'on leur avait donnés pour travailler à cette conversion?

Triste condition d'une Église qui, pour échapper au reproche d'égoisme, n'aurait d'autre moyen que de se montrer intolérante ou de périr! Si, en dépit des enseignements du passé, l'Église anglicane d'Irlande révait encore la conversion de ce pays au protestantisme, elle souléverait plus de passions, mais elle choquerait moins les esprits; elle serait plus irritante, mais moins absurde. Son établissement primitif fut une violence, son maintien présent est un non sens. Dans son impuissance reconnue de communiquer ses croyances à ceux qui la payent, elle

s'efforce de se rendre inoffensive, et ne voit pas que plus elle excite l'indulgence, plus elle révolte la raison.

Depuis que l'Église ne persécute plus les catholiques d'Irlande avec les lois pénales du dix-huitième siècle, elle manifeste devant les attaques dont elle est l'objet la plus singulière surprise. Que lui reproche-t-on? Ses ministres ne vivent-ils pas paisiblement sur leurs terres? Ne les voit-on pas indulgents pour leurs fermiers, bons voisins, bons pères de famille? Ne dépensent-ils pas leur revenu au profit de la population qui travaille? Et n'est-ce pas un grand bienfait pour un pays encore sauvage, et où les classes les plus élevées ne résident pas, d'avoir çà et là épars sur sa surface un certain nombre d'hommes intellectuels, qui, s'ils n'y font pas fleurir l'arbre du protestantisme, y déposeront du moins des germes féconds de civilisation? Tel est le langage de l'Église d'Irlande et de ses amis les plus ardents (1). Cependant, alors même que les ministres anglicans, si souvent absents de leur poste, ne le quitteraient point, ils seraient impuissants à faire le bien qu'on leur demande. Vainement vous les convertissez en de simples rentiers, ils sont toujours, pour le peuple, les ministres d'un religion ennemie; leur fortune, si mo dique qu'on la suppose, est une charge pour le pauvre, et pour le catholique un scandale. Les persécutions vio-'lentes et directes de l'Église ont cessé, mais l'oppression morale qui leur a succédé est encore un lourd fardeau l'existence seule de l'Église anglicane en Irlande, telle qu'elle est constituée, est une constante tyrannie.

Aussi longtemps que le culte anglican sera, en Irlande, la religion de l'État, l'État sera odieux au pays, et il #y aura pour l'Irlande ni prospérité possible ni repos.

La suprematie anglicane est pour l'Irlande le principe et la source continue de tous les maux : elle signific. pour l'Irlandais, violence, confiscation, rapines, cruaute; elle est, à ses yeux, le signe certain de l'injustice,

mensonge et de la spoliation. Tant que l'Église anglicane sera le culte établi en Irlande, à tort ou à raison, ce pays ne se regardera point comme libre; il se croira toujours traité en pays conquis et opprimé, parce que les plus amers souvenirs de la conquête sont tous mêlés de protestantisme, et qu'il n'est pas un souvenir de protestantisme qui ne soit mêlé de tyrannie.

Il faut donc couper avec soin cette racine anglicane de l'aristocratie, qui, si elle restait en Irlande, ne pousserait que de funestes rejetons. Quel que soit le gouvernement qui s'établisse sur les ruines de l'aristocratie irlandaise, malheur à lui s'il montre la moindre sympathie ou la moindre pitié pour le vieux privilége anglican!

Ce principe de domination religieuse, dans lequel se résument et se perpétuent tous les vieux griefs de l'Irlande catholique, sera, tant qu'il durera, une source intarissable de divisions, de haines, d'attaques et de résistances; il rendra impossible toute autorité, même la plus bienfaisante, mais appuyée sur lui. Vainement le gouvernement, d'ailleurs le plus national, tenterait de s'établir en Irlande, il serait impuissant et fragile, si on lui laissait cette base vicieuse. Et vainement des réformes seraient faites dans l'administration de l'Église anglicane, des abus corrigés, les sinécures abolies, les richesses du clergé diminuées, le mal sera toujours le même aussi longtemps que prévaudra le principe qui attribue à l'Église anglicane une prédominance légale sur tous les autres cultes; et ce mal provoquera toujours les mêmes soulèvements; les mêmes violences, les mêmes rébellions populaires reparattront. Sous quelle forme éclateront ces résistances nouvelles ? Quel fait en sera l'occasion ? On ne saurait le dire; mais ce fait ne manquera pas.

C'est une erreur souvent commise que de croire qu'une diminution dans les revenus de l'Église anglicane remédierait au mal religieux. D'abord cette réduction ne pourrait, mème sans injustice, excéder de certaines limites. Le haut clergé d'Irlande est seul opulent. Les ministres de paroisse n'ont pas, terme moyen, chacun plus de 10,000 francs de rente (500 livres sterling). Cette somme, énorme pour ceux qui la payent à contre-cœur, est à peine suffisante pour les ministres qui la reçoivent; ceux-ci sont presque tous des cadets de famille pour lesquels l'Église est un état ; leur fortune, quelque belle qu'elle paraisse, est encore bien inférieure à leur condition et à leurs besoins ; ils sont mariés, ils ont des enfants qu'il faut bien élever et au sort desquels il faut pourvoir: ils ont des amis riches, des rapports de société et de famille dans le monde élégant ; leurs charges sont grandes et leurs revenus sont au-dessous de leurs nécessités. Peut-ètre même, pour être impartial et juste, faudrait-il reconnaître que le clergé d'Irlande ne. s'est jamais prévalu, à la rigueur, de la totalité de ses droits. La dime, en Irlande, est sans aucun doute bien moindre qu'en Angleterre (1). Au lieu d'équivaloir, comme dans ce dernier pays, au dixième des produits du sol, elle est à peine égale au vingtième, et ce n'est pas seulement depuis que la loi l'a réduite que la dime est moindre en Irlande; elle y a toujours été telle, soit modération de ceux à qui elle était due, soit résistance de ceux qui la devaient. Et pourtant les richesses du clergé anglican excitent en Irlande des cris et des plaintes qu'en Angleterre elles ne provoquent pas.

Les hauts salaires que reçoit l'Église d'Irlande sont, il faut le dire, le prétexte et non la cause réelle de ces clameurs.

Ceux qui pensent que des réformes dans les vices reconnus de l'Église d'Irlande suffiraient pour en faire une institution bienfaisante n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur le passé.

Les haines et les désordres que cette Église excite en

Irlande, ayant en 1824 attiré l'attention du parlement anglais, on s'imagina que l'hostilité manifestée contre l'institution tenait au mode suivant lequel la dime était levée; et que tout grief cesserait dès que cette forme vicieuse serait corrigée. La dime se prenait alors en nature sur les récoltes du cultivateur : une loi fut rendue (1) qui autorisait tous les débiteurs de la dîme en Irlande à entrer en composition avec les ministres de l'Église anglicane à l'effet de commuer la dime en une redevance pécuniaire. Cependant, cette loi rendue et exécutée, la dîme et l'Église furent attaquées comme par le passé.

On prétendit alors que la haine des Irlandais contre l'Église anglicane ne devait être attribuée qu'aux incapacités politiques dont était frappé en Irlande quiconque professait un autre culte; et l'on annonça que le jour où les catholiques d'Irlande seraient affranchis, ces inimitiés seraient amorties. Cependant, après l'émaneipation de 1829, l'Église anglicane est-elle moins hare et moins attaquée en Irlande? En 1830 on commence à refuser le payement de la dime, et en 1831 l'Irlande entière est en pleine révolte contre les droits de l'Église.

Alors on a pensé que ces agressions nouvelles prenaient leur source dans quelques abus oubliés.

« La dime est odieuse, a-t-on dit, à cause des rap-« ports personnels que son payement fait naître entre « le catholique qui la paye et le ministre protestant qui « la reçoit. Ce n'était pas assez d'autoriser le débiteur et « le créancier à substituer au payement en nature une « dette pécuniaire; car cette autorisation, le plus grand « nombre n'en fait point usage; il faudrait donc déclarer « obligatoire cette commutation de la dîme qui aujour-« d'hui n'est que permise. »

En conséquence une loi nouvelle (2) est adoptée qui, au lieu d'établir une faculté, prescrit comme un devoir la conversion de toute dime en une somme d'argent déterminée.

Cette réforme était un incontestable progrès; et nul doute que, si l'institution qui en était l'objet n'eût point été radicalement vicieuse, le bienfait du changement eût été senti et accepté avec reconnaissance.

Cependant, cette loi destinée à étouffer les passions ne fait que les irriter; c'est en 1832 que le changement s'opère : et cette même année l'Irlande est en pleine insurrection contre la dime.

Mais on se méprend encore: ce n'est point, dit-on, contre l'institution que le peuple s'insurge, mais contre quelque défaut non encore aperçu, et qu'il faut découvrir. On cherche donc encore une fois des abus dans l'Église; on en trouve sans peine; et l'année suivante (1835) on ne doute pas que toutes les clameurs contre l'Église ne cessent lorsqu'on abolit l'une des plus odieuses richesses de l'Église anglicane (les church rates), c'est-à-dire l'impôt levé par les protestants sur la population catholique des paroisses pour l'entretien du culte protestant: et on pense que toutes les attaques vont finir lorsqu'on réduit le nombre des évêques protestants, lorsqu'on diminue leurs revenus et que l'on soumet les propriétes ecclésiastiques à une meilleure administration (1).

Cette loi passe pourtant inaperçue; la résistance à la dîme continue, et l'Église, qui excite les mêmes passions, est en butte aux mêmes attaques.

Enfin, après cinq années de confusion et d'anarchie, l'Irlande va, dit-on, retrouver l'ordre et la paix : car la dime elle-même va être réduite (2). Sa charge va passer du pauvre au riche. Cette grande innovation se fait : nous en sommes les témoins.

Mais ceux qui attendent de cette réforme des effets considérables ne se font-ils pas une grande illusion? La dernière loi (The Tithes act Ireland) réduit la dime de 25 070, c'est-à-dire d'un quart, elle ôte à la dime son nom, et la convertit en une rente foncière fixe et perpétuelle (Rent change). Enfin sa disposition importante est celle-ci : autrefois c'était le petit cultivateur et le fermier sur qui pesait l'obligation de payer la dime; la loi nouvelle les affranchit de cette charge, qu'elle transporte aux propriétaires.

L'intention de cette loi est généreuse : mais on se tromperait si l'on croyait qu'à dater de ce jour la dime, en Irlande, cessera de peser sur la population pauvre, et de soulever les résistances populaires.

On connaît assez la situation et les sentiments des propriétaires irlandais pour juger de l'impatience avec laquelle ils ont reçu le fardeau qui vient de leur être imposé.

ils ont reçu le fardeau qui vient de leur être imposé.

Comment ces riches, déjà si pauvres, parviendront-ils à payer cette nouvelle dette?

Beaucoup en auront à peine le pouvoir, la plupart n'en auront pas la volonté. D'abord, on peut compter que presque tous s'efforceront de rejeter sur le peuple la charge qu'on a voulu leur attribuer; et ils auront pour cela un moyen facile, celui d'augmenter le fermage du cultivateur en proportion de la charge nouvelle que la dime leur impose; on obtiendra ainsi du peuple, par une voie indirecte, ce qu'auparavant on lui demandait directement. Mais quelle sera la conséquence? C'est que, ne voyant dans cet acte du propriétaire qu'une nouvelle preuve de cupidité et de rigueur, le fermier sentira s'accroître toutes ses haines envers celui-ci, et sera encore plus prompt que par le passé à donner un libre cours à ses vengeances meurtrières. Et vainement le propriétaire s'efforcera de rejeter sur l'Église tout l'odieux d'une exaction dont celle-ci seule en effet profite; le pauvre agriculteur d'Irlande qui, du matin au soir, trace son pénible sillon, ne comprendra rien sinon qu'autrefois il payait à un homme d'Église très-haissable une dette, qu'à

présent il acquitte entre les mains d'un riche qu'il ne hait guère moins.

Qui ne conçoit dès lors quel sera, même parmi les pro-priétaires protestants, le sentiment de répugnance contre la dime, qui viendra ajouter, soit à leurs embarras d'argent, soit aux ressentiments populaires. Mais ce ne sont passeulement les propriétaires protestants qui seront tenus de payer la dime : elle sera exigée aussi des propriétaires catholiques. Or croit-on que ces propriétaires, dont le nombre, en Irlande, augmente rapidement, seront mieux disposés à payer la dime que ne l'étaient leurs fermiers? Est ce que leurs passions religieuses ne repoussent pas avec la même violence ce tribut offert à un culte ennemi? Est-ce que leur raison ne leur suggère par les mêmes objections? Le catholique riche ne sent-il pas, aussi bien que le catholique pauvre, l'injure de payer l'Église protestante? Est-ce que le droit de rébellion ne sera pas le même? La résistance, non moins légitime, sera évidem-ment la même. La seule différence sera dans les procédés qu'elle prendra pour éclater. La résistance, venant désormais des riches, sera plus éclairée et plus habile; elle aura, pour réussir sans violence, des chances qu'elle n'avait pas quand elle partait des basses classes. Mais si le recours à la force lui est nécessaire, elle sera encore plus puissante, parce que, mieux dirigée, elle s'appuiera sur le peuple intéressé à repousser un fardeau qui, en

sur le peuple intéressé à repousser un fardeau qui, en définitive, retombe toujours sur lui. Il y a d'ailleurs, en Irlande, des masses populaires, souffrantes et irritées, qui de longtemps ne manqueront point aux partis violents. Et pourquoi interroger l'avenir sur les effets de ce changement? Le présent ne suffit-il pas pour les apprécier? Quelques mois à peine se sont écoulés depuis qu'a été faite cette innovation qui devait calmer l'Irlande agitée! et déjà nous voyons la dime soulever, sous son nouveau nom, les mêmes oppositions que par le passé, et l'Églisse

anglicane exciter parmi le peuple les mêmes ressentiments et les mêmes fureurs!

D'où vient cette inutilité des efforts tentés pour réformer l'Église anglicane d'Irlande? C'esti que l'Irlande veut, non la réforme de l'Église anglicane, mais son abolition. Le vice radical de cette Église, c'est de constituer le culte légal et officiel d'un peuple qui a un autre culte; l'abus, c'est son établissement lui-mème; sa création au sein d'un peuple catholique est un excès qui se perpétue aussi longtemps qu'elle dure. Le grand tort de l'Église anglicane en Irlande, c'est de se trouver placée au sein d'une population qui la repousse sans examen. Ses richesses, son luxe, son oisiveté, sont assurément de grands vices; mais de tous les vices le plus énorme, c'est son existence. Sa destruction en Irlande est le premier pas vers le bon sens et l'ordre.

Lorsqu'on parle d'abolir l'Église anglicane, il ne s'agit point d'anéantir en Irlande le culte épiscopal, mais seulement de détruire la supériorité politique de ce culte sur tous les autres.

Il ne faudrait pas non plus, en abolissant la prédominance du culte anglican, la remplacer par la suprématie du culte catholique; ce qui importe, c'est d'établir en Irlande l'égalité des cultes. L'Irlande, il est vrai, est catholique en masse, comme l'Angleterre est épiscopale, comme l'Écosse est presbytérienne; et il serait logique que l'Irlande eût un établissement catholique, comme l'Écosse a un établissement presbytérien, et l'Angleterre un établissement anglican. Mais d'abord c'est une grande question de savoir s'il est bon de lier l'un à l'autre l'État et l'Église. Comment associer ensemble des institutions humaines et caduques avec une institution qui est de Dieu, et qui ne meurt point? Que serait-ce, d'ailleurs, que de proclamer en Irlande la religion catholique, religion de l'État, sinon détruire le privilége religieux des

protestants pour le transporter aux catholiques? Après avoir aboli l'injurieuse suprématie de l'Église anglicane, qui offense en Irlande la majorité du peuple, verra-t-on la minorité protestante opprimée par le culte qu'elle opprima jadis?

L'un des plus grands périls auxquels soit exposée l'Irlande catholique, c'est qu'après avoir été dominée elle veuille devenir dominante.

Ce serait une source féconde de malheurs pour l'Angleterre et pour elle-même; pour l'Angleterre, qui ne pourrait souffrir cette domination de secte, et chez laquelle toutes les vieilles passions de la réformation seraient réveillées par cette prétention papiste; et pour l'Irlande elle-même, qui serait de nouveau écrasée par l'Angleterre.

Il importe donc aux deux pays que l'Irlande s'accoutume à la liberté religieuse : or quel meilleur moyen, pour lui imprimer des habitudes de tolérance, que de placer tous les cultes sur le même niveau? Et c'est à passent, c'est pendant que l'Angleterre protége l'Irlande, qu'elle doit donner aux catholiques de ce pays un enseignement de ce genre. Il faut que l'égalité des cultes leur vienne comme un bienfait; plus tard ils la considérecest peut-être comme un maî : et c'est ce qui arriverait certainement, si cette égalité ne se fondait, en Irlande, que lorsque les catholiques seront devenus tout à fait maîtres de la société politique; alors ils croiraient qu'on natroduit l'égalité des religions, que pour abaisser l'accoute.

### S II.

Moyen d'établir l'égalité des cultes en Irlande.— Avantages d'un aab

Un publiciste anglais a dit avec raison qu'il y a desse

TROISIÈME PARTIE, CHAP. IV, SECT. III, § II.

207

moyens d'établir l'égalité entre les cultes; c'est de les payer tous, ou de n'en payer aucun (1). Le système selon lequel on laisse, à chaque commu-

Le système selon lequel on laisse, à chaque communauté religieuse, le fardeau de son culte et de ses ministres, semble assurément le plus équitable, puisque nul, dans cet ordre d'idées, n'est appelé à payer pour le culte d'autrui, et ne donne, pour le sien propre, que ce qui lui platt.

Cependant il y a équité aussi, et peut-être plus de sagesse politique dans le système qui charge l'État de pourvoir également aux frais de tous les cultes sans attri-

buer de prééminence à aucun d'eux.

Et, s'il y avait doute sur cette grave question, l'état particulier du clergé catholique d'Irlande le ferait peutêtre cesser.

Je conçois le système suivant lequel les membres de chaque communauté soutiennent eux-mêmes leur Église, et contribuent librement aux frais de leur culte; je conçois, dis-je, ce système dans un pays qui, comme les États-Unis, par exemple, contient une multitude de sectes diverses, dont aucune ne constitue une puissance considérable dans l'État. Mais qui ne voit du premier coup d'œil tous les périls que présente un tel système en Irlande, où il n'y a guère que deux communions en face l'une de l'autre; où le seul culte catholique comprend près de sept millions d'âmes; où le clergé de ce culte est la première puissance du pays; où le clergé dépend étroitement du peuple, et le peuple de ce clergé; et où ce clergé et ce peuple, ennemis politiques du gouvernement, accroissent leur force mutuelle en se liguant tous les deux contre lui.

Il y a sans contredit, dans la puissance populaire du clergé catholique en Irlande, quelque chose d'excessif qui semble demander qu'on le tempère: un salaire donné par l'État à tous les membres de ce clergé exercerait cette

influence modératrice. Ce salaire, proportionné à celui qui serait donné aux ministres de l'Église anglicane et presbytérienne, attesterait l'égalité politique des cultes. Le clergé d'Irlande, attaché au peuple irlandais par la sympathie du culte commun, ne serait plus affranchi de tout lien envers l'autorité publique. Recevant désormats de l'État un traitement fixe, il ne demanderait plus rien au peuple pauvre et misérable; il serait moins populaire, sans doute, mais plus indépendant; moins libre envers sans doute, mais plus independant; moins indre envers le pouvoir, mais plus affranchi des passions de parti. Quel serait l'obstacle à cette mesure? Serait-ce qu'un gouvernement protestant ne saurait payer une Église catholique, ou qu'une Église catholique ne peut consentir à recevoir son salaire d'un État protestant? Ges objections n'auraient de poids que si, en payant le culte catholique, l'État le reconnaissait comme la religion du pays; ou si, en acceptant ce salaire, les prètres catholiques étaient tenus de reconnaître la suprématie protestante de l'État. Lors de l'union législative de l'Irlande, M. Pit avait conçu un plan d'émancipation des catholiques d'Irlande, dans lequel il faisait entrer le salaire du clergé catholique; tout le monde paraissait d'aecord, le parlément à donner, le clergé d'Irlande à recevoir; l'histoire contemporaine constate le consentement officiel donné alors par les évêques catholiques au projet du ministre anglais : le pape lui-même avait donné son assentiment. Mais George III croyait que son serment anglais et pretestant ne lui permettait pas d'émanciper les catholiques d'Irlande, et devant sa volonté obstinée le projet d'an salaire pour le clergé catholique s'évanouit avec le plan d'émancipation dont il était un accessoire (1).

Aujourd'hui, si le projet était remis en question, ce n'est pas du roi et du parlement que viendraient les plus grands obstacles, mais du clergé irlandais lui-mème. Au commencement de l'année 1837, le bruit s'étant répandu

que l'intention du gouvernement était de représenter ce projet, les évèques d'Irlande se sont émus, et ont déclaré upanimement que jamais ils ne consentiraient à recevoir 🍁 l'État une assistance qu'ils ne voulaient tenir que du peuple (1). Cette déclaration est-elle l'expression d'une volonté définitive? il est permis d'en douter. Je l'ai déjà dit plus haut : il n'est pas dans la nature du clergé catholique de se montrer hostile envers les pouvoirs établis. L'on ne peut nier que, sous plusieurs rapports, le clergé catholique d'Irlande ne soit présentement en dehors de ses voies ordinaires; son dévouement au peuple est sans doute propre à sa nature, mais sa haine contre la loi temporelle ne l'est pas (2). Et l'on peut conclure, de ce qui se passa du temps de Pitt, qu'un arrangement eut été facile entre le gouvernement et les prélats catholiques d'Irlande; cette transaction souriait alors au plus grand nombre de prêtres : elle leur assurait une condition stable à la place d'un état précaire, un salaire régulier au lieu d'une assistance sujette à mille variations, un traitement fixe à la place d'un revenu recueilli par sous et deniers. Elle les affranchissait des caprices populaires sans les placer dans la dépendance du pouvoir.

Mais, depuis cette épôque, l'existence du clergé catholique d'Irlande a complétement changé. Les grandes luttes engagées depuis vingt ans entre le gouvernement et le peuple, luttes solennelles et nationales, dans lesquelles le clergé catholique a combattu et vaincu avec le peuple; dans lesquelles le prètre, devenu tribun, s'est mélé à tous les mouvements populaires, s'est établi le défenseur de tous les droits violés, le partisan de toutes les réformes, a joui de tous les succès, et a bu à longs traits dans cette coupe enivrante de la popularité; ces luttes, dis-je, ont créé, pour le clergé catholique d'Irlande, la plus grande existence politique qu'il soit donné à un corps religieux de posséder; et à présent que le clergé

catholique a goûté de cette vie, il n'en veut point d'autre.

Lors donc que le clergé catholique déclare que si le gouvernement voulait lui donner un salaire il le refuserait, ce n'est pas seulement pour flatter le peuple dont il ' dépend qu'il tient ce langage; il exprime sans doute un sentiment sincère; il a la conscience de tout ce qu'il per-drait en asceptant un traitement de l'État, et il voit bien que, pour gagner un salaire plus fixe et moins casuel, il sacrifierait une partie de sa puissance et de sa grandeur.

Cependant les conditions de l'étroite union qui lient mutuellement le clergé catholique et le peuple d'Irlande peuvent, sinon changer, du moins se modifier. Toute circonstance, tout événement qui amoindrira en Irlande le rôle politique du clergé catholique, rendra plus facile une transaction de celui-ci avec le gouvernement. Que l'on considère aussi qu'une semblable mesure doit, autant que possible, se faire subitement et secrètement, et non se discuter. Jusqu'au jour où il sera payé par l'État, le clergé d'Irlande déclarera nécessairement qu'il ne veut rien recevoir que du peuple, dont il dépend aujourd'hui. Comme toutes les affaires où l'Église est intéressée, cette mesure demande à être conduite avec beaucoup de prudence et de tact, et, comme mesure populaire, elle exige de la résolution. Bien d'autres difficultés se présentent sans doute: ainsi il est clair que si le gouvernement an-Cependant les conditions de l'étroite union qui lient sans doute: ainsi il est clair que si le gouvernement anglais payait les évêques catholiques, il voudrait avoir moins un contrôle indirect sur leur nomination; millidée seule du veto mis par un roi protestant à l'élection d'un prélat catholique, paraît au clergé d'Irlande énorme impiété, quoique la cour de Rome, plus saguit plus politique, admette ces sortes de transactions.

Du reste, ce n'est point ici le lieu d'examiner ces objections de détail; je m'efforce de montrer le but à passivre. Si je savais l'indiquer, d'autres pourraient l'activité.

teindre. Ce qui me paralt certain, c'est que le dissi

catholique d'Irlande n'est pas dans son état normal. Sa condition présente peut servir momentanément les intérêts du pays qui est en révolution; mais elle ne conviendrait pas de même à d'autres temps. L'Irlande, il ne faut pas l'oublier, est anglaise et destinée à demeurer telle. Il faut que l'Irlande catholique tâche de prospèrer sous la souveraineté de l'Angleterre protestante. La première condition de cette prospérité, c'est qu'au dedans et au dehors elle se conduise avec sagesse et habileté; or, jusqu'à présent, les plus éclairés dans ses conseils nationaux sont ses prêtres; mais ceux-ci sont maintenant dans la dépendance absolue du peuple et de ses aveugles passions. Comment pourraient-ils échapper à cette espèce de servitude? Je ne vois qu'un moyen: en cessant d'être payés par le peuple. Or, si le peuple ne leur donne pas

#### S III.

leur salaire, il faut bien que ce soit l'État.

L'égalité des cultes n'existerait pas en Irlande si on y laissait à l'Église auglicane ses dimes et ses terres. — Ce qu'il faut faire de ces deux choses.

L'égalité qu'il faut de toute nécessité établir en Irlande entre tous les cultes, n'existerait pas si, même après avoir donné un salaire au clergé catholique, l'État laissait à l'Église anglicane ses dîmes et ses terres.

Il suffirait que l'Église anglicane gardat ces deux choses, pour que le peuple crût qu'elle a retenu aussi sa prédominance religieuse. Alors même que le produit de ses terres et de ses dimes ne lui donnerait que l'équivalent du salaire payé par l'État aux ministres du culte catholique, on verrait encore un privilége là où il n'y aurait qu'égalité, parce que ces deux sources de revenu ont été, depuis des siècles, attachées à l'Église domi-

nante, et qu'elles sont par elles-mêmes considérées comme des priviléges.

Il ne faut pas oublier qu'en Irlande, plus peut-être qu'en aucun autre pays, toute injustice qui s'est imprimée sur le sol a bien de la peine à s'en effacer. La terre est tout pour le peuple en Irlande; c'est le livre unique où il sait lire; il ne connaît pas d'autres annales; et, tant qu'il verra l'Église anglicane en possession des grandes propriétés qu'elle obtint au temps de sa suprématie, il la croira toujours le culte supérieur.

Mais ici se présente la question de savoir jusqu'à quel

point la loi pourrait, sans porter atteinte aux principes de la propriété, priver l'Église de ses domaines.

C'est maintenant un principe admis par tous les publicistes, que la propriété d'Église, de corporation ou de mainmorte, n'est point de même nature que la propriété particulière, et qu'elle est gouvernée par d'autres règles que celle-ci.

Il y a, entre ces deux sortes de propriété, des différences de fait que la théorie ne saurait contester. Il est certain que chaque possesseur successif d'une terre ecclésiastique n'en a qu'une propriété viagère; il n'en peut disposer, ni durant sa vie, ni au jour de sa mort. Il est certain que, n'ayant point le choix de celui qui doit lui succéder sur cette terre, et ne le connaissant même pas, il ne s'intéresse point au sort de la propriété, par sympathie pour le futur possesseur : ainsi, la propriété pour lui n'a point d'avenir. Il est certain aussi que le présent étant tout pour lui, il a tout intérêt à tirer actuellement de la terre les plus grands revenus possibles, au risque de l'épuiser et de la frapper un jour de stérilité. Il a, en un mot, toutes les passions d'un usufruitier irresponsable, et aucun des sentiments qui animent le

Livrée ainsi à un égoïsme et à une imprévoyance néces-

père de famille.

saires, la propriété de mainmorte est sujette à un autre vice; elle a le défaut d'être inaliénable et placée hors du commerce. Mal gérée elle produit peu, et est enchaînée dans les mains qui l'administrent mal.

Maintenant on se demande quelle analogie, quant aux principes, il pourrait y avoir entre la propriété privée et celle d'une corporation, entre le droit du particulier qui, ayant reçu un domaine de son père, le transmet à son fils, si mieux il n'aime en disposer autrement, et le droit d'un individu qui est mis en possession d'un domaine ecclésiastique, parce qu'il est nommé évèque, d'un domaine qu'il ne peut aliéner, sur lequel ses héritiers ne reposent aucune espérance, et qui cessera de lui appartenir, je ne dirai pas le jour de sa mort, mais à l'instant où, par une cause quelconque, il ne serait plus ministre de l'Église.

Ne voit-on pas que ce qui, dans un cas, constitue le droit de propriété n'est, dans l'autre, que l'accessoire d'une charge ecclésiastique? L'un possède, parce qu'il est propriétaire; l'autre, parce qu'il est évêque ou ministre. Le premier est investi d'un droit absolu, perpétuel et sacré, comme la propriété qui est la plus inviolable de toutes les choses humaines; le second n'a qu'un droit précaire, s'ouvrant d'ordinaire sur la tête d'un vieillard pour mourir avec lui et pour s'éteindre tout entier, parce que, le dignitaire n'étant plus, nul ne représente la dignité à laquelle seule le droit est attaché; en un mot, c'est l'office, et non l'officier, qui est propriétaire.

Qui ne voit, dès lors, que la terre n'est pour l'évêque ou le ministre religieux qu'un moyen d'existence, un traitement, un salaire de leurs fonctions?

Et si, par conséquent, les mêmes pouvoirs qui avaient créé tel ou tel office ecclésiastique le supprimaient, qui soutiendrait que l'abolition de l'office est une atteinte à la propriété? La propriété cesse cependant de ce jour, car il n'y a plus de propriétaire; ou pour mieux dire, c'est l'usufruitier, c'est le possesseur précaire qui disparalt. Le propriétaire réel reste toujours; ce propriétaire, c'est le pays, c'est la société, c'est l'État, qui avaient doté avec des terres un certain emploi public, et à qui, l'emploi étant supprimé, les terres reviennent naturellement. On voit bien là une fonction abolie, mais il est impossible d'y apercevoir la spoliation d'un individu. Et si le législateur a le droit de supprimer l'office, comment n'aurait-il pas le pouvoir de changer le mode suivant lequel la charge est rétribuée? Quelle atteinte à la propriété peut-on lui reprocher, si, reconnaissant les vices d'une dotation immobilière pour le clergé, il y substitue un traitement en rentes? On peut différer d'opinion sur le mérite relatif des systèmes; mais tous deux sont des modes divers d'une même chose; et il n'y a pas plus de spoliation dans le second que dans le premier. Pour soutenir qu'il y a spoliation aussi souvent qu'une terre appartenant à l'Église est retirée de ses mains, il faudrait aller jusqu'à dire que toute attribution faite par l'État, d'un revenu, d'un salaire ou d'un domaine à un établissement public, confère à celui-ci une propriété absolument irrévocable. Or cette théorie peut-elle s'appuyer sur des raisons plausibles? Supposez que l'établissement qu'on a doté richement, quand on le croyait, salutaire, devienne funeste, ou bien que, créé dans de certaines vues, il cesse de répondre à son objet; faudra-t-il que la société continue à supporter, pour le soutien d'une institution reconnue mauvaise, les charges qu'elle s'était imposées dans l'espoir d'en retirer de grands bienfaits?

Il semble bien difficile de ne pas reconnaître que la propriété, même territoriale, n'est entre les mains des corporations ecclésiastiques qu'un dépôt (a trust) dont clles sont comptables envers le pays, et qui peut légitime

TROISIÈME PARTIE, CHAP. IV, SECT. III, § III. 218 ment être repris par la même autorité qui le leur avait confié.

Ce principe est moins contestable en Angleterre et en Irlande qu'en tout autre pays, parce que là l'État et l'Église ne font qu'un, et que les biens de l'Église y sont tout naturellement ceux de l'État.

Et comment garder quelques doutes en présence des faits accomplis? Ne considérons que l'Irlande: jadis dans ce pays la dîme était payée à l'Église catholique; cependant cette Église a été un jour privée de ses revenus. Comment? Par autorité du roi et du parlement. Sur quel fondement? Sur le principe qu'il appartenait au gouvernement de régler la propriété ecclésiastique et d'en faire le meilleur emploi. En conséquence la dîme a été transférée à l'Église anglicane. Dans quel but? Afin de rendre protestante l'Irlande, qui est pour ant restée catholique.

Conclurons-nous de là qu'il faut restituer la dîme à l'Église catholique? La conséquence n'est pas rigoureuse: l'État, disposant à son gré d'une propriété qui est la sienne, peut, il est vrai, en faire cet emploi, s'il le croit avantageux; mais en agissant ainsi dans un pays où l'idée de supériorité hiérarchique parmi les cultes est attachée au payement de la dîme, il placerait tous les cultes d'Irlande sous la domination de l'Église catholique, et nous avons vu que rien ne serait plus funeste à l'Irlande ellemème.

Quelle est donc la conséquence qu'il faut en tirer? C'est que si l'État a pu légitimement dépouiller l'Église catholique de ses dimes, et les transporter à l'Église anglicane, dans la confiance que l'Irlande allait devenir protestante, il peut, à plus forte raison, lorsque après trois siècles d'expériences il reconnaît la vanité de ses efforts et la chimère de ses espérances, ressaisir les dîmes et en disposer de nouveau.

### 216 DES REMÈDES AU MAL. - ABOLIR L'ARISTOCRATIE.

On conçoit qu'il y ait difficulté sur le meilleur emploi à faire de cette source de richesses; mais la question de légalité et de justice peut-elle ici être douteuse?

Il en est qui reconnaissent à l'État le droit, en général, de régler les revenus de l'Église, et même d'administrer ses propriétés, pourvu que, dans tous les cas, ces revenus soient appliqués à un objet ecclésiastique; mais c'est là une opinion arbitraire, et qui manque de base. Supposez une dotation annuelle de 20 millions de francs, établie au profit d'un culte qui a perdu tous ses prosélytes ; continuerez-vous à doter de 20 millions de francs quelques pasteurs sans troupeau? On arriverait à une conséquence absurde. - D'autres disent : Il faut reporter la dotation sur le culte qui réunit le plus de croyants. On le peut sans doute; mais l'exemple de l'Irlande prouve qu'une pareille combinaison seraft quelquefois très-dangereuse. - Bien d'autres avis sont ouverts sur ce sujet. Quand une dotation existante est supprimée, il faut, dit-on, pour ne heurter aucune secte, y faire participer toutes les communautés; — ou bien encore, employer les revenus qu'on enlève à l'Église à des objets d'intérêt général, et tenant pourtant par quelque côté à la religion, telles que l'instruction et l'éducation du peuple. Et toutes ces divergences sont naturelles, parce que ceux qui soutiennent ces opinions diverses ne se dirigent par aucune règle.

Disons-le nettement, le droit qui appartient à l'État de disposer des biens de l'Église ou de toute autre corporation ne dépend point de l'usage qu'il fera de ces biens après qu'il les aura repris : ce droit est absolu, et n'est soumis à d'autres conditions et à d'autres limites que celles de la morale et de l'utilité. Et si on ne peut contester à l'État le pouvoir de reprendre les biens d'Église, quand l'intérêt du pays et de la religion k commandent, il faut reconnaître aussi qu'il peut faire

de ces biens la distribution qu'il juge la plus utile à la société. Du reste, une loi récente du parlement anglais a implicitement, sinon expressément, reconnu tous les principes qui viennent d'ètre exposés (1): cette loi est celle qui réduit d'un quart la dime due au clergé d'Irlande. Cette réduction d'un quart est peu de chose; mais ce qui est grave, c'est le principe en vertu duquel elle est faite: le parlement n'a pu la décréter sans reconnaître en même temps que les biens d'Église sont une propriété nationale dont la disposition souveraine appartient à l'État. La reconnaissance de ce principe est aussi nécessaire pour enlever à l'Église un quart de ses revenus, que pour lui en ravir la totalité; et l'on ne voit pas qu'il y ait à distinguer entre la dime et la terre. Si le parlement a le droit d'ôter à l'Église sa propriété, appelée dime, il peut tout aussi bien lui reprendre sa propriété appelée terre.

A la vérité, la plupart des terres que possède l'Église d'Irlande proviennent de donations faites à l'Église. Or ne peut-on pas dire que la loi ne saurait, sans injustice, changer la destination d'un legs pieux et violer l'intention du fondateur? Mais voyez alors où vous conduira ce principe. En général, ces fondations avaient été faites par des catholiques dans l'intérêt de leur Église et des établissements de leur religion. Cependant, lors de la réformation, le gouvernement dota l'Église réformée de toutes les richesses dont il dépouilla l'Église catholique, et certes il ne pouvait pas faire un acte plus directement contraire à l'intention des donateurs. Or, de deux choses l'une, ou il avait alors le droit d'agir de la sorte, ou il a commis une injustice. S'il a commis une injustice, il faut qu'il la répare et rende à l'Église catholique les propriétés confisquées, ce qui, je crois, serait un mal. Ou bien il a fait un acte légitime; et s'il a eu le droit de donner à l'Église anglicane les biens de l'Église catholique, il est

à plus forte raison fondé aujourd'hui à reprendre ces biens pour en faire une autre disposition.

Il semble donc qu'aucun principe de morale et aucune considération d'équité ne s'opposeraient à ce que l'État abolit le droit de l'Église anglicane aux dimes qu'elle recoit et aux terres qu'elle possède, sauf, bien entendu. à donner en échange un salaire équivalent à tous les ministres de cette Église pendant toute leur vie. Du reste, on n'entend point l'abolition en ce sens, que celui qui aujourd'hui doit la dime fût libéré de toute dette, et que celui qui est fermier d'un bien d'Église en devint propriétaire; on veut dire seulement que la taxe appelée dime, au lieu d'être due à l'Église, le serait au gouvernement, et que les terres dont l'Église a maintenant le dépôt, rentreraient dans le domaine de l'État. Il serait mauvais, en abolissant la dime, de supprimer toute dette; car c'est un funeste enseignement pour une nation, quand les débiteurs sont affranchis de leurs charges par des actes de force majeure. La propriété foncière d'Irlande est grevée d'une rente odieuse, parce que cette rente se paye à une Église détestée. Ou'on se hâte d'en changer la nature; que cette rente soit, comme toute autre taxe, versée dans les caisses de l'État; qu'elle s'y mêle à tous les autres revenus du pays, et ajoute ainsi à la fortune publique; qu'on la réduise, si l'on veut, en considération de tout le mal qu'elle a fait; qu'on prépare même son extinction graduelle, mais qu'on ne la détruise pas soudainement. Rien n'est plus dangereux et plus dépravant pour un peuple que les grands profits d'argent faits dans les révolutions. C'est par la même raison qu'il serait mauvais de donner les terres de l'Église aux fermiers qui les occupent. Ces terres sont à l'État; qu'il les vende au peuple d'Irlande, il en tirera un capital immense. Ces terres, maintenant mal exploitées, ne produisent pas cent cinquante mille livres sterling, et on estime à sept cent

trente-deux mille livres sterling, c'est-à-dire environ vingt millions de francs, le revenu qu'on en pourrait obtenir (1); qu'on juge du prix auquel seraient payées en Irlande de pareilles terres. Un précieux moyen serait ainsi offert au gouvernement d'arriver à ce but tant désirable, de rendre le peuple propriétaire; il aurait à vendre six cent soixante et dix mille acres éparses dans toutes les paroisses d'Irlande; et s'il se faisait une loi de les débiter par petites parcelles, depuis une jusqu'à dix acres, il créerait d'un seul coup une multitude de petits propriétaires fonciers. Le jour où, en Irlande, il y aurait cent cinquante mille petits propriétaires, la propriété serait plus solide, et la sécurité des propriétaires plus grande qu'elles ne peuvent le devenir par l'effet d'aucune mesure politique.

C'est ainsi que la plus indispensable des réformes religieuses conduirait à la plus salutaire de toutes les réformes sociales.

# QUATRIÈME PARTIE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Que fera l'Angleterre?

On vient de voir ce qu'il faudrait faire en Irlande pour attaquer dans leur principe les maux qui désolent ce pays, et pour rendre à son état social profondément troublé des conditions d'ordre, de paix et d'harmonie.

Maintenant ce qui serait désirable sera-t-il fait? L'Augleterre voudra-t-elle, pourra-t-elle accomplir les immenses changements que réclame l'intérêt de l'Irlande? — Il est bien difficile de le penser.

C'est la destruction de l'aristocratie qu'il faut à l'Irlande : et l'Angleterre est encore foncièrement aristocratique. Elle aime les institutions que l'Irlande déteste, et tend naturellement à conserver tout ce qu'en Irlande il faudrait abattre.

Sans doute l'Angleterre n'est pas étrangère au mouvement général de démocratie qui agite le monde. Le grand principe de l'égalité, cette base fondamentale de la loi religieuse et de la loi politique, ne saurait manquer de se faire jour dans un pays de lumières, de christianisme et de liberté. Il trouve d'ailleurs un puissant auxiliaire dans le développement toujours croissant de l'industrie anglaise, qui, attirant sans cesse dans les villes

les habitants des campagnes, dépeuple les lieux où l'inégalité est le mieux établie, et accroît les populations moins soumises aux priviléges de l'aristocratie. Et, à ne considérer que la surface des choses et l'aspect extérieur des événements de date récente, on pourrait croire que la vieille constitution féodale de l'Angleterre est menacée d'une prochaine ruine.

Voyez seulement les progrès de la démocratie dans ce pays depuis 1830. La réforme parlementaire agitée il y a un demi-siècle, arrêtée par 1793 et suspendue pendant quarante ans, reprend subitement son cours, et, devenue irrésistible par les démonstrations énergiques de la volonté nationale, se développe et s'accomplit sur une large base. A compter de ce jour, au lieu de quatre cent mille électeurs, l'Angleterre en compte plus d'un million; la chambre des communes cesse d'être une créature de la chambre des lords; et, appuyée désormais sur le peuple dont elle émane tout entière, elle devient le premier pouvoir de l'État.

Lorsque ces grands changements s'exécutent, il semble qu'une ère nouvelle commence pour l'Angleterre. C'était jadis la tradition qui présidait à ses conseils; pour la première fois elle prend la logique pour guide, et règle sa conduite, non sur les précédents, mais sur le raisonnement. Cette révolution intellectuelle était peut-ètre la plus difficile qui pût s'opérer dans un pays aussi attaché que l'Angleterre à ses coutumes.

Et une fois entrée dans une voie rationnelle, elle ne s'arrête plus; elle la parcourra tout entière, si quelque accident extraordinaire ne vient l'y entraver.

Il est absurde, dit-on, qu'un petit bourg de deux ou trois maisons envoie au parlement des députés, tandis qu'une ville comme Manchester et Birmingham, villes de cent et de deux cent mille àmes, n'ont point de représentant. Sans doute. En conséquence le bourg est privé de son privilége, et des droits sont attribués aux grandes cités qui n'en avaient pas (1).

Il est absurde que les citoyens, sur qui pèsent les taxes publiques, ne soient pas tous appelés à élire les représentants auxquels appartient le pouvoir de les voter; et, en conséquence de ce raisonnement très-juste, on donne à la franchise électorale une immense extension. Fort bien; mais n'est-il pas absurde aussi que les villes municipales aient pour représentants un petit nombre de citoyens qu'elles n'ont point élus, et pour gouvernants des fonctionnaires qu'elles n'ont point institués? Assurément : en conséquence les corporations municipales d'Angleterre sont réformées et réorganisées sur un plan rationnel de gouvernement libre.

La même méthode logique atteint tous les abus; et elle ne se prend pas seulement au monde politique : elle embrasse tout le cercle de l'humanité; on abolit, dans une foule de cas, la peine de mort comme inutile et barbare; et parce que l'esclavage est injuste, on rachète à grands frais, dans les colonies, les nègres esclaves dont on décrète la liberté.

Et quand le progrès démocratique a prouvé sa force et sa moralité par de telles conquêtes, lorsqu'il a eu le bonheur de mêler à sa cause des causes si saintes, on n'aperçoit plus ce qui pourrait l'arrêter dans sa marche; tout semble lui venir en aide; chaque réforme logique condait à une autre réforme; toute victoire obtenue facilite une nouvelle victoire. Alors, dans l'élan singulier qui est imprimé à l'esprit public, on ne change pas toutes les institutions, mais on veut se rendre compte de chacune d'elles; on demande s'il est raisonnable d'avoir des magistrats comme les juges de paix dont toute la supériorité est d'être riches, et pour législateurs des hommes dont tout le mérite est d'être nés lords. On demande s'il est logique que les hommes à qui le peuple a donné son man-

dat soient controlés et quelquefois entravés par des lords qui n'ont reçu aucun mandat du peuple. On interroge l'Église elle-même et ses abus; les plus vieux préjugés sont atteints; l'intolérance religieuse est attaquée dans son foyer le plus ardent; le vieux puritanisme est vaincu et le chef des catholiques d'Irlande reçoit en Écosse une ovation populaire (1). On va plus loin: l'audace de l'esprit anglais se porte jusqu'à suspecter l'équité du droit d'ainesse et le bienfait des substitutions (2).

Ainei, et l'on ne saurait le nier, la démocratie a son cours en Angleterre; son progrès est manifeste et constant, et il sera peut-être moins difficile de détruire les priviléges de l'aristocratie que d'en être venu à les discuter.

Mais, en même temps qu'on voit en Angleterre ce mouvement continu, ce progrès devenu plus rapide depuis qu'il est logique, il faut reconnaître aussi que la démocratie anglaise n'est encore, en quelque sorte, qu'à l'entrée de la carrière; si elle a fait déjà de grandes conquêtes, elle n'a point encore établi son empire. Son adversaire, pour avoir eu un jour de défaite, est bien loin de s'avouer vaincue; et à côté de tout ce qui pousse en avant le char de la réforme, il y a des puissances considérables qui le retiennent, ou du moins s'efforcent de le modérèr.

Toutes les existences magnifiques de l'aristocratie, le prestige de ses grandes fortunes, l'éclat de ses grands noms, son immense patronage, la multitude de conditions particulières qui dépendent d'elle, et toutes cell s qui se sont arrangées sur la foi de sa durée; la popularité des antiques familles investies des priviléges attaqués; les efforts prodigieux de ceux qui, nouvellement possesseurs de ces priviléges, travaillent à garder un bien si précieux, si péniblement conquis; les ambitions qui aspirent aux rangs aristocratiques, et qui, sans avoir encore touché le but, en sont si près, qu'elles le défendent avant

même de l'avoir atteint; la foule énorme de capitalistes qui abondent dans la Grande-Bretagne, dont la seule pensée est d'accroître leurs richesses, et qui, ayant besoin de paix pour suivre leurs dessains, s'alarment de toute agitation dans l'État, soit que le mouvement se fasse en avant ou en arrière; tout cela forme une masse extraordinaire d'influences, de passions et d'intérêts qui, ouvertement ou tacitement, conspirent à ralentir, sinon à entraver les allures de la réforme démocratique.

Un des grands obstacles à la démocratie, en Angleterre, c'est que l'égalité philosophique y soit à peu près inconnue. Quelques esprits supérieurs la comprennent; un petit nombre l'aime peut-être; nul n'en a la passion; et parmi le peuple on n'en a ni le gout ni l'idée. Les mœurs de ce pays sont tellement imprégnées d'aristocratie, que le prolétaire lui-même en subit l'influence; et, dans ses efforts les plus laborieux, ce n'est pas l'égalité, c'est l'inégalité qu'il poursuit. Ce qui l'excite au travail, c'est bien moins la condition de ceux dont il sera l'égal, que de tous ceux dont il voudrait devenir le supérieur. Il poursuit, du reste, son but avec loyauté. Ce n'est point en abaissant les autres qu'il aspire à se grandir, mais bien en s'élevant lui-même; et, s'il échoue, il se soumet sans murmure aux fortunes plus heureuses que la sienne, qui ont conquis le privilége, objet de ses propres efforts. Aussi longtemps que ce sentiment prévaudra parmi les classes inférieures, l'aristocratie conservera une grande puissance.

Mais la démocratie, en Angleterre, a un ennemi plus redoutable encore et plus visible à tous les yeux : c'est l'Église.

On peut, sans doute, apercevoir en Angleterre quelques signes de déclin dans la foi religieuse. Le scepticisme philosophique a pénétré dans quelques rangs supérieurs, où il se déguise de son mieux sous le masque de l'unitairianisme. Et dans les plus basses classes, les travaux industriels, à force de matérialiser l'homme, l'éloignent de la religion, qui n'est autre chose que le lien moral de l'àme à ce qu'il y a de plus immatériel, Dieu,

Soit tendance philosophique, soit abrutissement physique, il est certain que jamais peut-être il n'y a eu, en Angleterre, autant qu'aujourd'hui, d'individus ne professant aucune espèce de culte.

Mais ces symptômes d'irréligion et d'incrédulité, quoique plus apparents chaque jour, ne sont encore en Angleterre que de rares accidents. Très-graves peut-être pour l'avenir, ils n'ont qu'une faible importance dans le présent. Prise en masse, l'Angleterre est encore aujourd'hui profondément religieuse, chrétienne et protestante; et l'Église anglicane, qui est la forme officielle de son culte, est singulièrement populaire.

A la vérité, l'Angleterre n'est pas toute protestante sous la même forme; l'on estime que la moitié de sa population professe des cultes dissidents de l'Église anglicane, tels que les presbytériens, les méthodistes, les quakers, etc., etc.; et ceux-ci, quoique fervents, ne sont pas nécessairement animés des passions qui sont propres à l'Église d'Angleterre. Il faut ajouter que les sectes dissidentes étant, en général, composées des classes les plus pauvres, on peut considérer tout ce qui n'est pas anglican comme tendant aux idées démocratiques. Mais on se tromperait si l'on croyait que les dissidents, parce qu'ils sont à peu près égaux en nombre aux anglicans, forment dans le pays une puissance égale à la puissance de ceux-ci. Rangés sous une même bannière, les anglicans constituent une phalange compacte et serrée, dont l'union accroît la force; tandis que les dissidents, qui tous réunis seraient aussi forts, formant autant de corps séparés que de sectes diverses, s'affaiblissent par leur division.

Il y a, d'ailleurs, dans la longue existence et dans les souvenirs de l'Église d'Angleterre, quelque chose qui plait à l'esprit national de ce pays; le peuple voit en elle la tradition vivante de la réformation et le triomphe continu de la foi protestante sur le catholicisme. L'Église a pour elle toutes ces passions du peuple; elle le sait, et toutes les fois qu'elle voit l'aristocratie en danger, elle la protége en dénonçant hautement les adversaires de celle-ci comme des ennemis secrets de l'Église. Les clameurs qu'elle pousse retiennent un grand nombre qui seraient assez enclins à détruire les priviléges aristocratiques, mais qui n'osent toucher à l'édifice dont l'Église est une colonne, de peur que la colonne ne tombe avec l'édifice qu'elle soutient. Cette crainte religieuse est peut-être ce qui, dans ces derniers temps, a contribué le plus à sus-pendre le mouvement démocratique. Les réformateurs anglais ayant eu l'imprudence d'avouer leur intention de réformer l'Église elle-mème, la réforme s'est arrêtée tout court. Le rejet du bill dont l'objet était d'abolir, en Angleterre, les taxes d'Église (church rates) (1), peut être considéré comme le point d'arrêt du mouvement imprimé par la réforme parlementaire de 1832.

Quoi qu'il en soit, et par une foule d'autres causes dont la nature de ce livre ne comporte point l'exposition, l'Angleterre est amie de ses institutions aristocratiques et religieuses, et adverse à tout changement.

Comment donc supposer qu'elle fera ou laissera faire en Irlande les réformes profondes que celle-ci reclame? Ne jugera-t-elle pas, dans son amour pour sa vieille constitution, que l'on ne pourrait la ruiner en Irlande sans l'ébranler en Angleterre? Toute altération de la propriété, dans le premier pays, ne lui paraîtra-t-elle pas un péril pour la propriété dans le second? Les priviléges de la naissance et de la fortune, abattus en Irlande, se pourront-ils conserver en Angleterre? Et l'Église, cette

pierre angulaire de la constitution britannique, l'Église établie d'Angleterre et d'Irlande se tiendra-t-elle debout, glorieuse et puissante dans l'un de ces pays, après avoir été démolie dans l'eutre?

De pareilles objections, en les supposant mal fondées, sont tellement dans le sens des passions de l'Angleterre, qu'on croit pouvoir prédire hardiment que celle-ci ne fera point en Irlande les renversements qui seraient nécessaires.

Peut-ètre l'Angleterre aura-t-elle tort de ne pas abolir, en Irlande, les institutions qu'elle veut conserver chez elle; peut-ètre la destruction de ces institutions, dans le pays qui y est hostile, serait-elle le plus sûr moyen de les maintenir chez le peuple qui en est content; peut-ètre serait-ce, de la part du législateur anglais, la preuve d'une haute sagesse, que de reconnaître et de déclarer ouvertement qu'il faut pour des peuples, dont l'état social n'est point le même, des procédés différents de gouvernement, et d'autres lois pour d'autres mœurs. Ce principe une fois posé et compris, bien des difficultés suscitées par l'Irlande s'évanouiraient.

Celle-ci ne serait plus fondée à se plaindre qu'on la traite autrement que l'Angleterre, qui, de son côté, ne lui contesterait plus le besoin d'un régime différent. Aujourd'hui on est dans l'absurde lorsque les lois propres à consolider en Angleterre l'aristocratie et l'Église sont données à l'Irlande. Celle-ci les repousse, et avec raison; et pourtant l'Angleterre peut lui dire: Vous voulez les mèmes lois. On est encore dans le faux lorsque des réformes plus libérales que démocratiques étant faites en Angleterre, on les accorde à l'Irlande. L'Angleterre aristocratique a besoin de plus de liberté; il faut à l'Irlande plus d'égalité. Le gouvernement anglais est donc sage lorsque, dans ce cas, il refuse à l'Irlande ce qu'il donne à l'Angleterre; et cependant l'Irlande peut dire;

Puisque vous m'imposez votre inégalité sociale, donnezmoi aussi votre liberté politique.

Ces difficultés, insolubles dans le système d'un gouvernement uniforme pour les deux pays, disparaltraient dès qu'on établirait que chaque peuple a besoin de son régime propre, et que l'Irlande doit être traitée autrement que l'Angleterre, non parce qu'elle est inférieure, mais parce qu'elle est différente.

Mais, tout en admettant que, s'il agissait ainsi, le gouvernement anglais ferait à la fois l'œuvre la plus juste et la plus sage, on prévoit cependant qu'il ne sera point en son pouvoir de procéder de la sorte. Un seul obstacle suffira pour l'arrêter: les préjugés de l'Angleterre et ses passions plus puissantes que ses intérêts.

Une pareille conclusion est triste sans doute et féconde en graves conséquences : mais avant de les déduire, ne faut-il pas d'abord exposer plus complétement les bases du problème?

S'il est vrai que l'Angleterre ne puisse et surtout ne veuille point accomplir en Irlande les réformes dont on a montré la justice et la nécessité, s'ensuit-il qu'elle ne veuille rien réformer dans ce pays? Non, sans doute. Tout annonce, il est vrai, que l'ensemble des innovations proposées lui répugnerait, mais chacune d'elles ne la trouverait pas également hostile. Ne faut-il pas, par conséquent, rechercher, parmi les réformes indiquées, quelles sont cellés que l'Angleterre repousserait absolument et celles dont elle pourrait admettre quelque chose? On croit nécessaires au repos et à la prospérité de l'Irlande tous les changements qui ont été indiqués; mais si l'accomplissement de tous est impossible, le meilleur système, ou plutôt le moins défectueux, ne serat-il pas celui qui permettra d'en exécuter quelques-uns?

Comment, d'ailleurs, porter sur les passions de tout un peuple un jugement absolu? Il y a bien dans la physio-

nomie générale d'une nation quelques traits universellement répandus qui permettent de lui attribuer en masse tel penchant, telle aversion; mais ces traits communs au plus grand nombre sont rares. Un grand peuple, surtout un peuple libre, n'est point si homogène dans toutes ses parties; la différence des classes et des rangs, l'inégalité des conditions, la variété des intérêts politiques. les divisions religieuses, font naltre une multitude de sentiments opposés et de passions contraires; la lutte s'établit et continue sans relâche dans le pays entre ces intérèts divers. Et ce n'est pas toujours le même sentiment qui triomphe; tantôt une idée domine, tantôt une autre : celle-ci, maîtresse du pouvoir, détruit aujourd'hui ce que celle-là avait institué la veille; et ce que le peuple vient d'édifier, guidé par l'opinion du jour, il le renversera demain sous l'empire de l'opinion rivale et triomphante. Lors donc qu'on recherche ce que, dans tel cas donné, un peuple voudra ou pourra faire, on ne saurait aller bien loin dans cet examen si l'on ne distingue pas les divers éléments dont ce peuple se compose, et si, après avoir fait cette distinction, on ne s'applique pas à reconnaître la nature et la portée de chacun d'eux. Il faut donc, après avoir examiné ce que l'Angleterre, envisagée tout entière et d'un point de vue général, ferait pour l'Irlande, analyser le peuple anglais et apprécier ce qu'il pourrait faire tour à tour sous l'influence des différentes opinions, des passions diverses et des intérêts opposés qu'il renferme. En d'autres termes, il faut rechercher ce qu'est capable d'exécuter pour l'Irlande chacun des partis politiques qui divisent l'Angleterre.

#### CHAPITRE II.

Ce que peut faire chacun des partis qui divisent l'Angleterre.

Il y a en Angleterre trois partis principaux, les torys, les radicaux et les whigs. Voyons ce que l'Irlande pourrait attendre de chacun d'eux.

#### SECTION PREMIÈRE.

#### Le parti tory.

Les torys anglais sont ceux qui, dans la nation, se montrent les plus animés du désir ardent et de la volonté ferme de maintenir intactes les institutions du pays; ce sont ceux qui, dans leur amour de ce qui existe, défendent tous les priviléges, protégent tous les abus, et signalent les partisans de toute réforme comme des ennemis de la constitution. Ce sont ceux qu'on voit les plus constants et les plus dévoués partisans de l'Église; ils offrent, en un mot, la plus haute expression des passions aristocratiques et religieuses que contient l'Angleterre.

N'est-ce pas assez dire que ce parti serait dans l'impossibilité absolue de faire, en Irlande, les changements qu'exige ce pays? Si l'Angleterre, avec ses intérêts divers et ses passions opposées, serait, en général, contraire à de telles réformes, comment donc pourrait on les demander au parti dans lequel se résument et se concentrent les sentiments les plus hostiles à toute innevation?

A la vérité il s'est formé, dans ces derniers temps,

sous la bannière du parti tory, un autre parti moins absolu que celui-ci dans ses principes, et qui, tout en montrant le même attachement aux antiques institutions de l'Angleterre, ne professe pas un égal respect pour tous les abus dont elles sont mèlées. Ce nouveau parti, communément appelé conservatif, et dont M. Peel est le chef distingué, se compose, en général, de torys qui, plus modérés et plus intelligents que les autres, ont compris que le meilleur moyen de sauver l'aristocratie attaquée serait de corriger ses vices les plus saillants à mesure que le temps les révèle, et que l'opinion publique en réclame impérieusement la réforme.

Ce parti est peut-être l'image la plus fidèle de l'Angleterre, considérée isolément; tout porte à croire qu'il y aurait la majorité, comme il la posséderait dans le parlement, si l'Écosse et l'Irlande n'y envoyaient cent cinquante représentants, dont la plupart sont radicaux ou whigs.

Mais on concevra facilement que ce second parti ne serait guère moins incapable que le premier de donner à l'Irlande la satisfaction que celle-ci demande.

Ce ne sont pas seulement des abus qu'il faut corriger en Irlande, ce sont des institutions qu'il faut détruire. Or comment ces institutions seraient- elles abolies par le parti dont le nom indique que sa mission est de les conserver?

Pour faire en Irlande de grandes réformes, il faut, de toute nécessité, engager une lutte avec les passions aristocratiques et religieuses de l'Angleterre. C'est ce que ferait difficilement le parti conservatif, dont ces passions sont le point d'appui; sa modération consiste à ne point les exciter, et à souhaiter qu'elles s'adoucissent; mais il ne saurait les combattre. Ce parti peut, sans doute, faire dans les détails de l'administration publique d'utiles innovations; mais il n'exécuterait point de réformes

propres à changer l'économie sociale et politique du pays.

Il y a cependant des gens qui croient que de tous les partis le parti conservatif serait le plus propre à réformer les institutions vicieuses de l'Irlande. Ils fondent ce sentiment sur ce qu'à diverses époques, les plus grands changements exécutés dans les institutions de l'Irlande l'ont été par des torys modérés; et ils citent pour exemple l'émancipation catholique accomplie, en 1829, par le ministère dont lord Wellington était le chef. Mais il ne faut pas confondre ce qu'a fait un parti avec ce qu'on peut attendre de ses principes.

L'émancipation catholique n'était point, de sa nature,

une mesure tory; lord Wellington l'a entreprise, non parce qu'elle était conforme à ses principes, mais quoiqu'elle y fût contraire; et il a déclaré lui-même qu'en l'accomplissant il obéissait non à la justice, mais au besion d'apaiser les agitations de l'Irlande qui menaçait l'Angleterre d'une insurrection. Il n'a point librement exécuté une réforme, il a fait une concession nécessaire.

Or, on ne cherche point en ce moment, si le parti con-servatif, étant chargé de gouverner l'Irlande, serait dans la nécessité de lui faire des concessions; on examine s'il serait dans la nature de ses principes d'y pratiquer des réformes.

Alors même qu'il serait dans les dispositions du parti conservatif de vouloir, et quand même il lui serait donné de pouvoir exécuter en Irlande un certain nombre de réde pouvoir executer en friande un certain nombre de re-formes, il en est une qu'il lui est absolument impossible d'entreprendre, et qui l'arrêterait tout d'abord : c'est la réforme de l'Église. Comme les questions religieuses sont celles qui, en Angleterre, excitent les passions les plus vives, les conservatifs les plus tempérés ne peuvent, dans tout ce qui concerne l'Église, appliquer leurs prin-cipes de modération. Ici l'abus est tout aussi sacré pour eux que le principe.

Cependant nous avons vu plus haut qu'aucune réforme ne saurait être salutaire en Irlande si d'abord on n'y renverse la suprématie anglicane. Ainsi, la première réforme à exécuter en Irlande, celle sans laquelle toute autre serait vaine et stérile, est précisément celle que le parti conservatif serait dans l'impossibilité d'accomplir.

#### SECTION II.

## Le parti radical.

Si le parti tory est, de sa nature, impropre aux réformes que veut l'Irlande, le parti le plus capable de ces réformes n'est-il pas celui dont les doctrines sont le plus opposées à celles des torys, et qui représente dans la nation anglaise les opinions les plus favorables au mouvement et au progrès, comme le parti conservatif y exprime les passions les plus amies de l'immobilité?

Il est sans doute permis de penser que, maître du pouvoir, le parti radical d'Angleterre exécuterait en Irlande des réformes considérables. Ce ne serait point cependant une tâche exempte de difficultés que de déterminer les actes que l'on pourrait attendre de ses principes.

On aperçoit bien sa tendance générale vers la démocratie, mais il serait malaisé de dire jusqu'où il va dans cette voie. Sa marche est incertaine, ses théories sont vagues, ses plans ne sont point encore arrêtés. Soit qu'il ne sache pas bien lui-même le but vers lequel il s'avance, soit qu'il craigne d'effrayer l'Angleterre en le lui montrant, il est certain que ce but ne s'aperçoit pas clairement. Dans ses professions de foi les plus larges et les plus explicites, le parti radical réclame, des parlements annuels, le vote au scrutin secret, le suffrage universel;

réformes importantes sans doute, mais qui sont des moyens bien plutôt que des fins.

On peut prévoir, il est vrai, que si, à l'aide de pareils moyens, les radicaux devenaient mattres du parlement et du pouvoir, ils aboliraient, en Angleterre, les priviléges politiques et civils de l'aristocratie, et feraient ainsi disparaître un des grands obstacles qui s'opposent à la destruction de ces mêmes priviléges en Irlande. Mais qui peut dire quand le parti radical aura la puissance d'exécuter de pareilles réformes? Ce parti est jusqu'à présent peu nombreux, il a peu de puissance dans la nation anglaise, parce qu'il est trop en avant d'elle; dans le parlement il ne compte que peu de membres. et le pouvoir est si loin de lui, qu'il semble presque superflu d'examiner quel usage il en pourrait faire. Et ce parti eut-il aujourd'hui la puissance d'enlever à l'aristocratie d'Angleterre et d'Irlande leurs priviléges civils et politiques, pourrait-il abolir de même leurs priviléges religieux, c'est-à-dire accomplir la réforme qui, en Irlande, doit précéder toutes les autres? Il est permis d'en douter. Et l'obstacle qui peut-être l'arrêterait se trouve en luimême.

Ces passions religieuses, que l'on a vues plus haut si puissantes en Angleterre, ne sont peut-ètre aussi vivaces dans aucun parti que dans le parti radical, où elles sont plus violentes et moins éclairées que dans tout autre. A la vérité, le parti radical étant, en général, composé de dissidents ennemis de l'Église établie, le fanatisme des passions religieuses dont il est animé le pousse plutôt vers la démocratie, et semblerait, sous ce rapport, favoriser l'Irlande; mais aujourd'hui ces passions sont encore plus protestantes que démocratiques, et les Irlandais sont catholiques. Les dissidents d'Angleterre, pour la plupart radicaux, sont assurément fort ennemis chez eux de la suprématie de l'Église; mais ils hésiteraient beau-

coup à la renverser en Irlande, ne fût-ce que par la crainte de fournir aux catholiques d'Irlande un sujet de joie et de triomphe. Ces passions du parti radical contre l'Irlande catholique, qui, sans doute, tendent chaque jour à s'affaiblir, et que les chefs de ce parti combattent de tous leurs efforts, n'ont jamais manqué une occasion d'éclater. Et pour n'en rappeler ici qu'un exemple : lorsqu'à diverses reprises le plan a été conçu, par le gouvernement anglais, de donner au clergé catholique d'Irlande un salaire public, les plus vives oppositions, en Angleterre, sont toujours venues des dissidents qui ont signalé, comme une impiété énorme, l'assistance donnée à une Église papiste par un État protestant. Ainsi le parti radical, comme le parti tory, pourrait être, dès le premier pas, arrêté dans la réforme irlandaise par une cause provenant de la religion; avec cette différence que, pour ne pas attaquer en Irlande la suprématie d'une Eglise essentiellement aristocratique, les radicaux auraient besoin de faire violence à leurs principes politiques, tandis. que les torys, en la conservant, agiraient tout à fait dans le sens de leurs passions, de leurs doctrines et de leurs intérêts.

Ajoutons que les préjugés de l'Anglais contre l'Irlandais, ce mépris si commun chez le premier pour le second, ne se rencontrent nulle part plus violents que parmi les classes inférieures, où les radicaux prennent naturellement leur point d'appui.

Toutes les observations qui précèdent s'appliquent, et à plus forte raison, à un certain parti radical extrème, qui s'est tout récemment manifesté en Angleterre, et qui, s'essayant dans les grandes assemblées populaires, s'y est distingué par une singulière violence de langage et par une grande exagération de théories. Au rebours des radicaux modérés qui, pour ne point alarmer l'Angleterre, annoncent sans doute moins qu'îls ne veulent faire, ce nou-

veau parti semble prendre à cœur de terrifier le plus qu'il peut tous les intérêts conservateurs : non que ses doctrines donnent une idée claire de ses projets : il ne dit pas précisément ce qu'il fera; mais ce qu'il établit avec grand soin, c'est qu'il accomplira certainement de grandes et de terribles choses; il ne lui suffit pas d'ètre réformateur, il se pose en révolutionnaire; il prend pour devise le principe du recours à la force matérielle, se platt à rassembler le peuple la nuit à la lumière de torches incendiaires, et, pour qu'on ne suspecte pas l'énergie de ses desseins, il invoque la mémoire et les procédés de Danton. Il est douteux que ce parti radical extrème, composé principalement des dissidents les plus fanatiques de l'Angleterre, voulût faire, pour l'Irlande catholique, plus que ne voudraient les radicaux modérés; mais ce qui est certain, c'est qu'il le pourrait eneore moins que ceux-ci, car à force de se porter en avant de la nation, il s'est placé en dehors d'elle.

#### SECTION III.

#### Le parti whig.

On vient de voir comment, par des causes diverses, les deux partis qui, en Angleterre, représentent les idées les plus contraires et les passions les plus opposées ne sauraient faire en Irlande aucune réforme de quelque importance: l'un, parce qu'il soutient aveuglément la constitution; l'autre, parce qu'il en est supposé l'ennemi; le premier, parce qu'il ne voudrait rien innover; le second, parce qu'on ne lui en donnerait point le pouvoir.

Mais entre ces deux partis extrêmes il en est un trossième composé de tous ceux que l'immobilité tory repousse, et que le radicalisme effraye; qui, sincèrement

attachés aux institutions du pays, croient cependant qu'il est permis de les modifier; et qui, tour à tour ardents à attaquer et zélés à défendre, admettent assez de réformes pour seconder dans sa marche le progrès de la démocratie, et en osent trop peu pour alarmer sérieusement les passions et les intérêts aristocratiques de l'Angleterre. Ce parti moyen est le pasti whig.

On juge tout d'abord, par le peu de mots qui précèdent, qu'il ne serait point dans la capacité des whigs d'exécuter en Irlande tous les changements qu'on a reconnus nécessaires; car c'est une destruction qu'il faudrait faire dans ce pays, et la portée naturelle des whigs ne dépasse point une réforme. Ce n'est même qu'à la condition de ne rien détruire qu'ils ont la puissance de réforme; mais l'on aperçoit aussi, en même temps, que, s'il est interdit aux whigs d'abolir entièrement les instiutions de l'Irlande, ils tiennent du moins de leurs prinzipes la faculté, et de leurs intérêts le désir d'y pratiquer de grandes innovations,

Les whigs qui, pour exécuter des réformes, ont la volonté que n'ont pas les torys, possèdent aussi le moyen qui manque aux radicaux: car ce sont eux qui, en ce moment, gouvernent la Grande-Bretagne.

Ils ont, d'ailleurs, des motifs de nature diverse pour faire des réformes en Irlande; d'innombrables maux s'étant accumulés dans ce pays pendant que les torys, ennemis de tout changement (1), occupaient le pouvoir, les whigs, qui, après cinquante ans d'exclusion, reviennent aux affaires, doivent naturellement porter le remède là où ils voient les plus larges plaies.

Cette disposition généreuse se fortifie chez eux d'un sentiment personnel. Ils sont d'autant plus enclins à faire des réformes en Irlande, qu'ils sont plus embarrassés d'en pratiquer en Angleterre. Dans ce dernier pays, les partis politiques sont si incertains et si partagés, et

21.

les passions les plus favorables aux whigs sont si timides et si chancelantes, que ceux-ci ont bien de la peine à imaginer une réforme qui donne quelque satisfaction à leurs partisans, sans en diminuer le nombre. Il faut pourtant, de toute nécessité, qu'ils fassent des réformes, quand ils ont le gouvernement; c'est dans ce seul but qu'ils le prennent et qu'on le leur remet. S'il ne s'agissaît que de conserver ce qui est, le soin en appartiendrait naturellement aux torys dont c'est l'affaire et le droit. Ainsi, contraints de marcher toujours et ne sachant comment faire un pas sans tomber, les whigs se portent volontiers vers l'Irlande, qui leur ouvre une carrière illimitée de réformes et leur fournit un terrain moins difficile à tenir, parce que les passions conservatrices de l'Angleterre y sont moins brûlantes.

Puisque les whigs ont la possiblité de faire beaucoup de choses pour l'Irlande, et puisqu'en même temps ils sont bornés dans leur sphère d'action, il devient nécessaire de rechercher quels actes sont dans la mesure de leurs facultés, et quels autres excèdent leur puissance. Il importe de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans la réforme des institutions irlandaises; quels sont, parmi les besoins de l'Irlande, ceux qu'ils peuvent satisfaire et ceux qu'ils ne sauraient contenter, et quelle influence pourraient exercer sur l'état de ce pays et sur son avenir les réformes qui sont dans leur pouvoir : il faut, en un motreconnaître jusqu'à quel point ils peuvent appliquer aux maux de l'Irlande le remède qui a été indiqué plus haut. c'est-à-dire, abolir les priviléges civils, politiques et religieux, de l'aristocratie.

S Ier.

Réforme des priviléges religieux.

Le premier et le plus grand avantage, peut-être, que

possèdent les whigs sur les torys dans toutes les questions relatives à l'Irlande, c'est de ne point être arrêtés tout d'abord, comme ceux-ci, par l'obstacle de l'Église.

Les whigs sont assurément attachés à l'Église anglicane, et ils s'en montrent les partisans dévoués; mais ce qui les distingue des torys, c'est qu'ils n'en veulent pas à tout prix l'entière conservation; les torys disent : Périsse l'Irlande plutôt que l'Église anglicane! Les whigs, au contraire : Sauvons l'Irlande, et tachons de préserver l'Église. Les premiers consentiraient encore à faire en Irlande quelques réformes, pourvu que l'Église y demeurat debout avec tous ses priviléges et tous ses monopoles; en d'autres termes, ils veulent bien offrir à ce pays quelques remèdes à la condition d'y laisser la cause première de tous les maux. Les whigs, au contraire, voient d'abord les misères de l'Irlande, et la nécessité de les guérir. Ils voudraient pouvoir établir dans ce pays l'ordre et la paix sans y toucher à l'Église; mais si, en poursuivant leur but, ils rencontrent quelque abus de l'Église qui les gêne, quelque principe anglican qui les entrave, ils suppriment le principe et l'abus.

On trouve sans cesse, dans les actes des torys et des whigs, les conséquences de ce point de départ différent.

Voyez, par exemple, les doctrines et les procédés des uns et des autres touchant l'instruction religieuse du peuple.

Pendant plus d'un siècle les basses classes d'Irlande ont été privées de toute instruction, par la seule raison qu'elles étaient catholiques, et qu'il n'existait en Irlande que des écoles protestantes. Les torys régnaient alors, et quand on leur reprochait une institution qui ne donnait aux pauvres irlandais que le choix de l'ignorance ou de l'apostasie, ils répondaient, comme ils le soutiennent encore aujourd'hui, que l'éducation populaire est un privilége de l'Église, qu'on ne saurait enlever à celle-ci.

Les whigs, au contraire, pensant que l'instruction du peuple, en Irlande, est pour ce pays une condition essentielle de salut, reconnaissent d'abord la nécessité de l'établir; et comme il est désormais bien constaté que les catholiques irlandais ne veulent point envoyer leurs enfants dans les écoles protestantes, les whigs se voient forcés d'attaquer le monopole de l'Église; et, nonobstant les cris de celle-ci, qui se dit dépouillée, ils instituent des écoles nouvelles, dont tout esprit de secte doit être banni, et où la liberté religieuse est assurée à toutes les croyances. L'établissement de ces écoles nationales a été un des premiers actes des whigs, et il n'en est point qui les honore

davantage (1).

Le parti tory croit si sacrés les droits de l'Église que leur violation lui paraît le mal suprême; et lorsque l'Irlande conteste un de ces droits; lorsque, par exemple, elle se révolte contre le payement de la dime, les torys estiment que l'Église doit, à tout prix, être maintenne dans l'intégrité de ses priviléges; si le peuple entier résiste, il faut abattre toutes les résistances, et dût le dernier des Irlandais être exterminé, il est nécessaire que la dime soit payée. Dans les mêmes circonstances, les whigs agissent autrement : ils souhaitent, à la vérité, comme les torys, que l'on acquitte les dettes de l'Église; ils en prescrivent même l'obligation rigoureuse; mais lorsqu'ils trouvent toute la population rebelle à ce payement, ils n'ont point recours aux mêmes violences pour dompter la rébellion; ils essayent la rigueur, et ne s'y obstinent pas: ils s'arrêtent au commencement de la voie sanglante que les torys parcourent tout entière; l'intérêt général du pays leur paraissant supérieur à celui de l'Église, qui pourtant les touche beaucoup. Alors, ils s'efforcent d'apaiser le peuple sans renverser l'Église. Ils n'abolissent pas la dime, dont la suppression serait un trop grand coup porté à l'Église: mais ils tâchent, en modifiant l'institution, de la rendre moins odieuse, et, en calmant les passions populaires, de rendre possible le gouvernement de ce pays.

C'est ainsi qu'en présence de l'agitation irlandaise de 1832, les whigs ont aboli l'impôt protestant le plus odieux aux catholiques d'Irlande, qui était les taxes de fabrique (church rates). Ainsi, en 1838, jugeant, par une expérience de cinq années, que le peuple irlandais était résolu à ne plus payer la dîme, les whigs l'ont réduite d'un quart, et ont transporté du fermier au propriétaire l'obligation de la payer.

De pareils changements n'attaquent pas sans doute le mal dans sa racine, mais ils le rendent moins douloureux.

Il n'entre pas dans les principes des whigs d'abolir en Irlande la suprématie religieuse, ce qui serait pour ce pays la première condition de repos et de bien-ètre; mais ils peuvent du moins rendre moins blessant et moins odieux le principe funeste qu'ils ne détruisent pas, et c'est déjà beaucoup. L'Église anglicane n'est pas la seule plaie de l'Irlande, mais c'est la plus vive; et le soulagement des autres est impossible, si celle-ci n'est d'abord adoucie. C'est ce qui explique pourquoi les whigs peuvent seuls aujourd'hui gouverner l'Irlande.

Si les whigs avaient des ambitions vulgaires, leur intérêt serait, quand ils tiennent le gouvernement, de traîner en longueur la réforme de l'Église d'Irlande; car, tant que cette Église sera debout avec ses vices au milieu des passions violentes qu'elle excite, l'accès du pouvoir sera bien difficile aux torys, dont le nom seul insurge l'Irlande, et qui ne pourraient faire leur paix avec ce pays que s'ils commençaient par y attaquer l'institution religieuse dont ils sont les soutiens obligés.

Cependant, en même temps qu'on voit l'Église d'Irlande attaquée par les whigs, on comprend bien qu'elle

n'est pas l'objet auquel ceux-ci aimeraient à appliquer leurs principes réformateurs; car c'est le terrain de combat où ils se sentent le moins à l'aise. S'ils luttent d'abord contre l'Église, c'est que, quand ils entrent dans la carrière des réformes, l'Église est le premier adversaire qu'ils trouvent devant eux, et qu'il faut d'abord vaincre, sous peine de se retirer. La réforme de l'Eglise est donc bien moins un but qu'ils poursuivent qu'un obstacle dont ils travaillent à se délivrer.

#### S II.

Ouclies réformes les whigs peuvent faire dans les priviléges civils de l'aristocratie d'Irlande.

Maintenant l'obstacle religieux étant écarté, quelles réformes peuvent-ils faire dans les privilèges civils et politiques de l'aristocratie?

Cette question présente des difficultés dont on va com-

prendre tout de suite la gravité.

Les whigs anglais sont certainement très-aristocrates dans la plupart de leurs passions et de leurs principes, et, pour justifier cette assertion, un seul fait suffit : ils gouvernent l'Angleterre depuis sept ans.

D'un autre côté, on est forcé de reconnaître qu'ils font beaucoup de réformes, dont la portée, sinon le principe, est singulièrement démocratique. Ainsi, les grandes mesures qui ont été indiquées plus haut, la réforme parlementaire, la réforme municipale, la réforme des juges de paix (1), sont toutes l'ouvrage des whigs. Beaucoup d'actes favorables à la démocratie sont donc faits par les whigs, amis de l'aristocratie. N'y a-t-il pas là une contradiction au moins apparente? En quoi dosc sont-ils démocrates? en quoi aristocrates?

L'incohérence qui se présente ici dans le caractère des

QUATRIÈME PARTIE, CHAP. II, SECT. III, § II. 243

whigs anglais, se dissipera si l'on prend le soin de distinguer, dans leurs principes, ceux suivant lesquels ils gouvernent la société civile, et ceux qu'ils appliquent à la société politique.

Si l'on étudie les doctrines et les actes des whigs les plus voisins du radicalisme (1), on reconnaît qu'ils iraient jusqu'à sacrifier une partie des priviléges politiques qui appartiennent en Angleterre à la grande propriété. Ils trouvent sans doute fort juste qu'il existe un certain nombre d'hommes tenant du hasard de la naissance et du sort de la fortune le droit de gouverner leurs semblables; juges de paix, parce qu'ils sont riches; législateurs, parce qu'ils sont lords. Cependant ils ne considèrent pas comme inviolables l'institution des juges de paix et celle des lords.

Ainsi ils admettent que si la chambre des lords devenait un obstacle à des innovations jugées nécessaires, cette chambre devrait être non abolie, mais réformée et composée, au moins en majorité, d'hommes qui eussent conquis, soit par un grand mérite personnel, soit par une grande fortune, le droit de représenter, dans le parlement, une idée ou un intérêt.

Ils comprendraient aussi qu'un plus grand nombre de citoyens fût appelé à prendre part aux affaires de l'État; et en même temps qu'ils étendraient le cercle de la capacité électorale, ils accroîtraient le nombre des fonctions publiques qui sont conférées par l'élection populaire; ainsi il ne serait point contraire à leurs principes d'organiser, dans chaque comté, un conseil local, où des citoyens, mandataires du peuple, rempliraient les fonctions administratives qu'exercent en ce moment les juges de paix (2). Leur tendance serait donc, en agrandissant la représentation populaire, d'appeler par l'élection les classes moyennes à l'administration du pays, dont les grands propriétaires fonciers ont le privilége et le mono-

pole. Il y a certainement, dans ce corps de doctrines. une portée très démocratique.

Mais les mèmes hommes qui souffrent que l'on établisse l'égalité dans la société politique, ne montrent plus la même tolérance quand il s'agit de régler la société civile. Ils ne tiennent pas absolument à conserver, en faveur d'un ainé, le droit héréditaire d'entrer au parlement et d'y faire des lois pour le pays; mais ils défendent obstinément la loi civile qui donne à cet aîné le droit de prendre, au décès de son père, la totalité de l'héritage, à l'exclusion de ses frères, de ses sœurs, destinés à végéter dans la gène et dans le mépris public, tandis que l'être privilégié vit au sein du luxe et des honneurs. Ils comprendront que l'on ne remette pas exclusivement le gouvernement de la société entre les mains d'une petite oligarchie; mais, une fois le privilége politique supprimé, ils voudront que cette petite oligarchie possède à elle seule la moitié du territoire anglais, et le conserve à tout jamais en vertu des substitutions et des lois civiles qui rendent le sol, en quelque sorte, inaliénable entre ses mains : c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils consentent à introduire l'égalité dans la société politique, ils sont bien résolus de maintenir l'inégalité dans la société civile.

Les whigs créent ainsi dans leur tête, et ils travaillent à constituer dans le pays, comme deux zones distinctes, dans chacune desquelles ils mettent en vigueur un principe différent de gouvernement, aussi démocratique pour l'une qu'aristocratique pour l'autre; et comme s'il n'existait aucun lien intime entre le gouvernement d'un peuple et ses mœurs, ils ne paraissent pas soupçonner que la doctrine d'égalité admise dans l'État, puisse jamais entrer dans la famille; et ils semblent croire que la propriété restera le monopole d'un petit nombre après que les droits politiques seront devenus le partage de tous. Ce n'est

point ici le lieu d'examiner jusqu'à quel point un pareil système est logique, et si cette séparation artificielle de l'homme et du citoyen pourrait être durable; mais il importait de constater cette théorie, qui résume le système des whigs les plus avancés, parce qu'on y trouve une première solution de la question posée plus haut.

Ne voit-on pas, en effet, que, par la nature même de cette doctrine, les whigs anglais ne voudraient ni ne pourraient abolir les priviléges civils de l'aristocratie irlandaise, c'est-à-dire réformer les lois qui maintiennent entre les mains de celle-ci presque tout le sol de l'Irlande? Et ne résulte-t-il pas aussi de cette théorie que si, à raison de leurs propres principes, les whigs ne peuvent réformer les priviléges civils de l'aristocratie irlandaise, ils peuvent être conduits par ces mêmes principes à abolir ses priviléges politiques? La première de ces conséquences est simple et n'a pas besoin d'être commentée; elle établit clairement ce que, dans un cas, les whigs ne peuvent absolument pas faire. La seconde, non moins manifeste, est plus compliquée; car, en montrant comment. dans un autre cas, les whigs ont la puissance de faire beaucoup de choses, elle fait sentir la nécessité de rechercher quelles sont ces choses. Voyons donc quels changements les whigs pourraient introduire dans la société politique en Irlande, et quels priviléges politiques de l'aristocratie ils pourraient réformer.

## S III.

Ce que les whigs peuvent réformer dans les priviléges politiques de l'aristocratie d'Irlande.

Les whigs peuvent, quand ils sont au gouvernement, attaquer l'aristocratie irlandaise par deux moyens printone u. 22

cipaux, qui se distinguent tout naturellement l'un de l'autre.

1º Par des réformes générales dans la constitution, qui s'appliquent tout à la fois à l'Irlande, à l'Écosse et à l'Angleterre;

2º Par des réformes spéciales à l'Irlande.

## Réformes générales. - Scrutin secret.

Au nombre des réformes whigs, qui, en s'étendant sur les trois royaumes, atteindraient en Irlande, comme dans le reste de la Grande-Bretagne, les pouvoirs politiques de l'aristocratie, il en est une qui tout d'abord attire plus particulièrement l'attention, parce qu'elle a été plusieurs fois soumise aux délibérations du parlement, et qu'elle y sera sans doute représentée de nouveau : on veut parler de la mesure qui aurait pour effet de substituer, dans les élections parlementaires, le scrutin secret (1) au vote public.

C'est une opinion très-répandue parmi les whigs et les radicaux anglais que, si la réforme parlementaire de 1859, qui a plus que doublé la représentation populaire, n'a point amené tous les effets démocratiques que l'on pouvait attendre d'elle, on doit attribuer ce résultat au mode suivant lequel les électeurs sont tenus de délivrer leur suffrage, c'est-à-dire au vote public, qui les place sous l'influence de l'aristocratie, et l'on pense que si le vote était rendu secret, par exemple de la manière pratiquée en France, les électeurs, devenus plus indépendants, se montreraient plus amis des réformes que réclame le vœu populaire.

Sans examiner ici cette question sous ses faces diverses, qu'il suffise de faire observer que, le principe du vote secret fût-il adopté dans les élections, le bienfait déme-

QUATRIÈME PARTIE, CHAP. II, SECT. III, § III. 247 cratique de ce changement serait au moins douteux pour l'Irlande.

On conçoit l'appui que prêterait le secret des votes à l'indépendance des électeurs démocrates en Angleterre, où l'aristocratie est non-seulement le pouvoir établi, mais encore le pouvoir dominant, et dont l'empire est accepté. Le vote secret est une arme du faible contre le fort.

Mais, par cette même raison, n'aurait-il pas un effet opposé en Irlande, où la démocratie est la puissance populaire et nationale, et l'aristocratie le pouvoir faible et attaqué?

Sans doute en Angleterre le secret du vote aiderait la démocratie en genant la corruption électorale, qui est surtout utile à l'aristocratie; car celle-ci, possédant la richesse avec laquelle on achète, est la plus intéressée à ce que l'on continue à se vendre; et il est certain que le vote secret, qui répand sur l'acte de l'électeur, sinon un voile impénétrable, du moins l'ombre mystérieuse du doute, enlève au suffrage une partie de sa valeur vénale : comme il détruit la certitude du vote, il rend la corruption moins précieuse que celui qui achète sans garantie et pour celui qui, ne donnant qu'une assurance incomplète, doit se vendre moins cher.

Mais on ne saurait trouver dans ces considérations un égal motif d'introduire le vote secret en Irlande, où la corruption électorale n'est point la même qu'en Angleterre: non qu'elle y soit moins exercée, mais elle y est moins subie. L'électeur irlandais a des passions trop ardentes et trop réelles, il a des intérêts politiques trop grands à défendre pour qu'il soit facile d'obtenir son vote à prix d'argent. L'issue d'une élection générale qui, pour l'Angleterre, ne comporte guère autre chose que la continuation ou le renversement d'un ministère plus ou moins whig, plus ou moins tory, signifie, pour l'Irlande, la chute ou le maintien d'une administration amie

ou ennemie; c'est pour l'électeur irlandais une question de paix ou de guerre, de servitude ou de liberté. Il s'agit, pour le catholique, de savoir s'il sera l'égal ou l'inférieur des protestants; pour l'orangiste, si sa tyrannie cessera ou si elle sera perpétuée.

Ainsi l'électeur irlandais n'a pas absolument besoin de scrutin secret pour être indépendant. A la vérité, la résistance qu'il oppose aux efforts de la corruption appelle quelquefois sur sa tête des disgrâces dont le secret du vote pourrait le préserver; les pauvres fermiers qui, pour avoir voté contrairement aux instructions de leurs propriétaires, sont expulsés de leurs fermes, seraient peut-être placés, par le scrutin secret, à l'abri de ces cruelles représailles. Mais de pareilles vengeances, qui ruinent quelques infortunés, sont funestes aussi à leurs propres auteurs: elles prouvent d'abord l'impuissance de la corruption, qui n'a point à sévir quand elle a été efficace, et elles excitent au plus haut degré, contre l'aristocratie, les ressentiments populaires.

Et le secret des votes, qui, en Irlande, n'est pas absolument nécessaire à l'indépendance de ceux qui attaquent l'aristocratie, ne nuirait-il pas à la démocratie en protégeant ceux qui la combattent? L'on ne doit pas oublier que, dans une élection, outre l'influence des classes supérieures, il y a l'influence du peuple; or, cette influence, puissante par le vote public, cesse presque entièrement quand le vote devient secret.

C'est quelque chose de très-solennel en Angleterre, mais surtout en Irlande, que le vote public des électeurs déclarant à haute voix le représentant qu'ils choisissent, en présence d'une assemblée innombrable qui se presse autour d'eux, les excite, les conjure, les prie, les menace, bénit ceux qui votent dans le sens de ses passions, charge d'injures et d'imprécations ceux qui prononcent un nom ennemi, et fait entendre à tous cette grande et terrible

QUATRIÈME PARTIE, CHAP. II, SECT. III, § III. 249

voix du peuple, souvent injuste, tonjours sincère, et toujours imposante pour ceux mêmes qui feignent le plus de la mépriser. En Angleterre, c'est principalement l'œil du riche que craint l'électeur en votant; en Irlande, c'est le regard du pauvre.

Ainsi, favorable en Angleterre à la démocratie, le vote secret servirait peut-être l'aristocratie en Irlande.

Du reste, quel que dut être l'effet du vote secret, s'il était substitué en Irlande au vote public, on peut considérer comme probable que d'ici à longtemps ce changement ne sera point exécuté. Cette réforme n'a guère aujourd'hui pour partisans dévoués que les membres du parti radical. Les whigs, qui s'étaient, il y a quelques années, montrés disposés à l'appuyer, l'ont à peu près abandonnée (1). Aussi leur reproche-t-on, non peut-ètre sans quelque fondement, de déserter un principe qu'ils ont soutenu quand le mouvement démocratique avait son cours, et qu'ils cessent de défendre depuis que ce mouvement est suspendu. Si cette imputation était vraie, il en résulterait qu'en présence de la réaction conservative qui, depuis 1835, se manifeste en Angleterre, les whigs, pour garder le pouvoir, se rapprocheraient des torys, comme il est bien certain que, pour s'en emparer plus facilement, les torys modérés tendent chaque jour à se rapprocher des whigs.

Ces concessions des whigs anglais n'ont toutefois, il faut le dire ici, rien qui ressemble aux apostasies qu'on voit dans d'autres pays libres.

On doit rendre aux hommes politiques d'Angleterre la justice qu'en général ils ne prennent le gouvernement que pour y représenter l'idée à laquelle ils ont attaché leur nom, ou le principe dont ils se sont, toute leur vie, constitués les défenseurs; bien différents de ces hommes qui, ailleurs, semblent ne voir dans leur avénement au pouvoir qu'une bonne chance et un coup de fortune

qu'ils se hâtent d'exploiter, et qui, violant, suivant les besoins du moment, toutes leurs doctrines passées, mentant à tous leurs engagements, insultant à toutes les probités, tournant en dérision toutes les consciences, excepté celles qui se vendent et se prostituent, semblent prendre à cœur de prouver, par l'autorité de leurs exemples, que toutes les théories soutenues par les hommes politiques, avant leur entrée aux affaires, ne sont que des déclamations bonnes pour amuser le crédule public, ou plutôt d'indignes manœuvres ponr le tromper. Les hommes d'État, en Angleterre, ont plus d'honnéteté ou de pudeur. En général, ils demeurent ce qu'ils sont; quelquefois ils se modifient, mais ils ne changent pas. Alors même qu'ils deviennent autres, ils s'efforcent de prouver qu'ils sont restés les mêmes; et s'il arrivait à quelqu'un d'eux de renier hautement ses principes, sa vie et ses actes, l'opinion publique le marquerait au front d'un stigmate d'infamie qui ne s'effacerait jamais.

La défection des whigs dans la question du scrutin secret touche du reste plutôt l'Angleterre que l'Irlande. Il faut reconnaître enfin qu'en supposant même que la substitution du vote secret au vote public eût, en Angleterre et en Irlande, toutes les influences salutaires que lui prêtent ses partisans, son adoption ne donnerait pas à ces deux pays une institution nouvelle, mais seulement un moyen de réformer les institutions.

La nécessité où les whigs ont cru être de renoncer à la question du vote secret, suffirait pour prouver l'embarras où ils sont de faire des réformes d'un ordre général, et qui touchent à la constitution des trois royaumes. Voyons donc les réformes politiques qu'ils peuvent faire spécialement pour l'Irlande; et, en cherchant ce qu'ils peuvent faire, constatons en même temps ce qu'ils ont fait, car les mesures qu'ils ont exécutées sont le meilleur indice de ce qu'ils seraient capables d'accomplir.

Réformes politiques spéciales à l'Irlande, que peuvent faire les whigs dans la paroisse, et dans les corporations municipales.

Les réformes que les whigs font ou peuvent faire dans les pouvoirs politiques de l'aristocratie ont nécessairement pour objet les priviléges appartenant à celle-ci, soit dans l'État, soit dans le comté, dans les villes municipales ou dans les paroisses.

Lorsque, en 1833, les whigs ont abolí les taxes de fabrique (1), que la population protestante imposait pour les besoins de son culte à la population catholique, ils ont, par cet acte, détruit un privilége tout à la fois religieux et politique qu'exerçait l'aristocratie anglicane dans la paroisse irlandaise.

L'on peut ajouter qu'ils n'ont aucune autre réforme à y faire; car la paroisse irlandaise, dont presque toute la vie était dans un abus, n'existe, pour ainsi dire, plus depuis que l'abus est aboli (2).

Les whigs voudraient opérer dans les corporations municipales d'Irlande une réforme non moins profonde, et qui serait plus complète; car ici ils ne se borneraient pas à démolir, ils entreprendraient de réédifier.

Ils voudraient détruire le monopole anglican et aristocratique de ces corporations, et sur leurs ruines construire une organisation municipale démocratique et libre. Ils voudraient établir en principe que tout individu catholique ou protestant, anglican ou presbytérien, payant une taxe et domicilié dans l'enceinte de la cité, est, par ce seul fait, un citoyen actif, et, à ce titre, investi de droits qu'il exerce soit directement, soit par les représentants qu'il a élus.

Deux fois déjà ils ont porté au parlement le projet de loi qui contient cette réforme; et ce projet, deux fois adopté par la chambre des communes, a toujours échoué devant les lords. De toutes les réformes que l'Irlande réclame, c'est peut-être celle à laquelle les whigs se sont le plus attachés, non qu'elle soit pour l'Irlande la plus importante, mais c'est celle que l'Angleterre a le moins de répugnance à accorder, parce qu'une réforme du même genre a été faite précédemment dans ses propres institutions (1). Les whigs sont sûrs que cette réforme irlandaise ne blesse aucun des principes chers à l'Angleterre; on peut donc compter qu'ils la représenteront de nouveau à la prochaine session du parlement (en 1859). La nature de leurs principes les y engage, les passions de l'Irlande les y poussent, et les défaites parlementaires ellesmèmes, qu'ils ont essuyées en la soutenant, les portent à désirer une occasion de triomphe dans son succès définitif.

Du reste, quelle que soit la vivacité des contradictions que ce projet de réforme a soulevées parmi les torys, c'est encore, à tout prendre, un des sujets sur lesquels les whigs et les conservatifs modérés seraient le moins incapables de s'entendre.

Les corporations municipales d'Irlande, qui semblent avoir pris à tâche de montrer jusqu'où peut aller l'égotsme du privilége et l'insolence du monopole, abondent en abus si grossiers et si révoltants, que les plus zélés partisans de l'institution se voient dans l'impossibilité de la défendre. Tout le monde admet donc la nécessité de sa réforme, et il est probable que, si le parti conservatif, que dirige sir Robert Peel, arrivait aux affaires, il prendrait en main cette réforme, et s'efforcerait de la faire aussi libérale que ses principes peuvent le lui permettre.

La difficulté principale, qui divise les partis sur cette question, est pourtant très-réelle. Tandis que les whist voudraient attribuer le droit de cité à tout habitant domicilié, le système des torys et des conservatifs serait de

QUATRIÈME PARTIE, CHAP. II, SECT. III, § III. 253 mettre au droit de citoyen municipal la condition d'un cens plus ou moins élevé (1).

Les whigs appliqueraient aux corporations municipales d'Irlande le même principe qui a été établi dans les corporations d'Angleterre, où la presque totalité des citoyens jouit de la franchise municipale. Les torys, au contraire, restreindraient beaucoup, en Irlande, le droit qui, en Angleterre, est presque illimité. A ne voir que la théorie, il semblerait que l'opposi-

tion des torys ne serait dépourvue ni de raison ni de justice. Le bon sens permet-il, en effet, de régir suivant des principes pareils une ville d'Irlande et une ville d'Angleterre? Est-il sage, dans un pays où les basses classes sont dépourvues de lumières et de l'habitude de se gouverner, de leur conférer les mêmes droits municipaux que dans une autre contrée, où le peuple plus éclairé est en possession d'une vieille expérience? Mais si la théorie était consultée, bien d'autres réformes, en Irlande, précéderaient celle des corporations municipales; et si ces réformes, dont la première serait la destruction de l'aristocratie, étaient exécutées, il serait plus facile d'organiser les villes municipales d'Irlande autrement que celles de l'Angleterre. Comme le peuple de ces villes ne souffrirait plus des priviléges abolis, il serait moins jaloux d'obtenir des droits. Mais le point de départ manquant, la conséquence s'évanouit. Des institutions que la logique et le bon sens repoussent étant imposées à l'Irlande, il est naturel que ce pays, quand une réforme lui est offerte, consulte moins, pour l'apprécier, son jugement que ses passions. L'Irlande se plaint de ce qu'on ne lui donne pas, dans la loi municipale, les mêmes droits et les mêmes libertés qu'à l'Angleterre, et elle fait bien. Lorsqu'elle est forcée de subir toutes les institutions aristocratiques et religieuses de l'Angleterre, par la seule raison que celle-ci, les ayant chez elle, croit de son intérêt

de les établir dans le pays voisin, l'Irlande est bien fondée à demander qu'on ne lui refuse pas le peu de démocratie que de temps à autre l'Angleterre introduit dans ses lois.

Il est d'ailleurs aisé de reconnaître que les torys, qui invoquent un principe de justice, arriveraient, par son application, à perpétuer le plus inique des priviléges. En effet, l'établissement de tout cens un peu élevé, mis comme condition à l'exercice des droits municipaux, maintiendrait pour longtemps encore, dans presque toutes les villes d'Irlande, le monopole des protestants toutes les villes d'Irlande, le monopole des protestants qui, étant plus riches que les catholiques, exerceraient seuls le droit, parce qu'ils en rempliraient seuls la condition. Quels seraient donc, pour l'Irlande, les bienfaits d'une réforme qui laisserait à peu près intact le vice principal de l'institution attaquée?

Mais ici les adversaires des whigs élèvent une objection grave : si l'on ne fait dépendre d'aucun cens l'exercice des droits de cité, il en résultera, disent-ils, que l'administration des villes municipales d'Irlande tombera tout entième entre les mains des estholiques, qui se contra centrales.

entière entre les mains des catholiques, qui y seront en majorité, et qui, après avoir été opprimés, pourraient devenir oppresseurs à leur tour. Cette objection demande à être méditée, et elle aurait bien plus de poids encore qu'elle n'en a, si elle ne venait des torys, qui ont soutenu le monopole tant qu'ils en jouissaient, et n'ont l'idée de mettre un obstacle à la tyrannie que le jour où elle leur échappe.

Du reste, soit que les whigs admettent tout ou partie du cens que les torys proposent, soit que ceux-ci fié-chissent dans leur opposition au principe établi par les whigs, tout annonce que la réforme des corporations municipales d'Irlande s'accomplira cette année.

On pouvait, pour l'exécution de cette réforme, suivre deux voies différentes conduisant vers le même but. La

première était d'attirer au centre du gouvernement les pouvoirs politiques qu'on déplaçait; la seconde, d'étendre ces pouvoirs en les remettant au peuple. Les whigs ont adopté le second moyen. Peut-ètre eussent-ils plus surement attaqué l'influence de l'aristocratie sur les corporations municipales en plaçant ces corps sous la main de l'autorité centrale; mais, dès qu'ils prenaient le parti d'attaquer l'aristocratie par le peuple, ils ne pouvaient guère rien faire de mieux que ce qu'ils proposent.

La réforme des pouvoirs politiques que l'aristocratie d'Irlande possède dans les corporations municipales, et de ceux qu'elle avait autrefois dans la paroisse, est sans doute importante; mais celle qui est surtout grave, celle sans laquelle toutes les autres seraient à peu près vaines, c'est la réforme des priviléges qui appartiennent à l'aristocratie dans le comté. C'est dans le comté qu'il faut atteindre l'aristocratie, si l'on veut la frapper au cœur; c'est là que sont les juges de paix, c'est là que sont les grands jurys: et il faut surtout savoir quelles réformes les whigs peuvent exécuter dans le comté irlandais, si l'on veut posséder la mesure exacte de leur puissance à attaquer l'aristocratie d'Irlande dans ses pouvoirs politiques.

Réformes que peuvent saire les whigs dans le comté.

On a montré plus haut, comment, pour abattre les pouvoirs politiques de l'aristocratie d'Irlande, le premier soin à prendre serait de centraliser l'administration des comtés; la première question qui se présente est donc celle de savoir si les whigs pourraient exécuter cette centralisation.

C'est ici, surtout, qu'il est nécessaire de distinguer les principes qui dirigent les whigs dans le gouvernement de l'Angleterre, de ceux qu'ils appliquent à l'administration de l'Irlande.

On apercoit bien, en Angleterre, depuis que les whigs y dominent, une certaine tendance vers la centralisation administrative des affaires publiques. Cette tendance se montre nécessairement en tout pays, où, soit la démo-cratie, soit le pouvoir absolu, travaillent à s'établir; car comme l'un et l'autre aspirent à niveler les rangs, ils ont besoin d'un instrument d'égalité. Lors donc qu'on voit en Angleterre la démocratie se développer, on peut compter que son progrès se manifestera par quelque effort de centralisation. C'est ainsi que le bill de réforme de 1832 est suivi de trois lois, dont l'une tend à centraliser l'administration des pauvres (1); la seconde, le régime des prisons (2); la troisième, la tenue des registres de l'état civil (3) : lois purement sociales dans leur objet, mais essentiellement politiques par les nouvelles formes d'administration qu'elles introduisent dans l'État, et que l'on doit peut-être, par cette raison, considérer confine la plus haute expression du mouvement démocratique, imprimé à l'Angleterre par la révolution de 1830.

On se tromperait, toutefois, si l'on voyait dans ces les rien d'analogue à la centralisation, telle que nous la connaissons en France.

Chez nous, lorsqu'un pouvoir local, aristocratique ou démocratique, provincial ou municipal, est aboli, cette destruction s'opère toute au profit du gouvernement central, qui prend pour lui seul l'autorité supprimée et l'exerce sans peine par l'un de ses innombrables agents.

Le gouvernement central, en Angleterre, quand il attaque l'aristocratie, ne procède point d'une façon si nette et si absolue; il ne s'avance dans cette voie qu'avec une prudence extrème, et des réserves infinies; il mangle la puissance elle-mème, qu'il veut dépouiller; le jour il brise un privilége de l'aristocratie, il ne l'enlève tout entier à celle-ci, il lui en laisse un fragment faisant plusieurs parts du reste, il en prend timidement

une pour lui-même, et remet les autres aux diverses classes de la société dont il a besoin de se concilier l'indulgence. Ainsi, pour citer un exemple, lorsque les whigs ont retiré à l'aristocratie l'administration exclusive de la loi des pauvres, ils ont d'abord, il est vrai, institué à Londres une commission centrale chargée de maintenir dans toute l'Angleterre des principes uniformes de charité publique; mais en même temps ils ont, pour l'exécution de la loi, créé dans les comtés des commissions locales, composées en partie des juges de paix, dont ils venaient d'abolir les pouvoirs, et en partie de citoyens, élus par le peuple dans des conditions de cens propres à faire sortir l'élection du sein des classes moyennes.

C'est assurément un phénomène digne d'observation, que ce système de demi-centralisation suivant lequel le pouvoir se resserre au centre, en même temps qu'il s'étend vers la circonférence; il semble que les deux principes ennemis, qu'on a vus plus haut se disputer l'empire, la centralisation normande et la liberté saxonne, aient fait leur paix, et que désormais elles s'unissent pour combattre leur adversaire commun, l'aristocratie, qui se trouve ainsi pressée entre le prince et le peuple!

qui se trouve ainsi pressée entre le prince et le peuple!

Cette centralisation tempérée, qui ne porte à l'aristocratie que de faibles coups, satisfait, en Angleterre, presque tous les amis de la réforme, car le désir d'affaiblir l'aristocratie n'empèche point qu'on ne craigne le despotisme du gouvernement central: et ce sentiment de crainte est plus naturel chez le peuple anglais que dans tout autre pays. Si, dans les contrées les moins libres, il est dangereux d'établir une centralisation absolue, parce qu'il peut en naître plus tard un obstacle invincible au développement de la liberté; combien ce péril est plus redoutable pour un peuple chez lequel la liberté existe, et où, par conséquent, le danger n'est pas de compromettre dans l'avenir le plus grand de tous les biens, mais

de le perdre dans le temps même que l'on en jouit. A l'heure qu'il est, il n'y a pas une paroisse, pas une ville municipale d'Angleterre qui ne constitue une vraie republique, une démocratie libre. Le peuple anglais agirait-il sagement, si, pour aider le pouvoir central à frapper l'aristocratie, il livrait au gouvernement ses libertés et ses droits, au risque de ne pouvoir les reprendre quand son ennemi serait abattu? N'est-ce pas une situation heureuse que celle d'un peuple qui, ayant des réformes à faire dans ses institutions, peut confèrer au pouvoir central assez de force pour les accomplir peu à peu, et ne lui en donne pas cependant assez pour que ce pouvoir devienne tyrannique? De sorte que le principe d'autorité grandisse sans que la liberté meure.

Mais si l'on comprend sans peine que ces essais de centralisation contentent jusqu'à un certain point l'Angleterre, on conçoit plus aisément encore qu'ils seraient tout à fait insuffisants en Irlande, où les passions légitimes et les intérèts du peuple exigent que l'aristocratie soit ouvertement attaquée. L'état de l'Angleterre permet de douter s'il vaut mieux pour elle d'exécuter une réforme plus rapide en risquant ses libertés, ou d'accepter une réforme plus lente avec la certitude de demeurer toujours libre. Mais la question ne saurait être la même pour l'Irlande, où la destruction de l'aristocratie est la première des nécessités. Aussi les whigs, à qui l'Angleterre permet de faire en Irlande des réformes plus radicales, emploient-ils, pour combattre l'aristocratie de ce dernier pays, des moyens de centralisation beaucoup plus puissants (1).

On a vu plus haut comment, à la fin du siècle derair, et au commencement de celui-ci, certains pouvoirs, appretenant à l'aristocratie, furent enlevés dans son prointérèt, et attribués au gouvernement central. Un révocable au gré du vice-roi fut, sous le nom d'assistant

barryster, chargé de présider les assemblées trimestrielles des juges de paix. Pour suppléer ceux-ci dans leurs fonctions quatidiennes, des magistrats salariés furent établis (stipendiary magistrates); et afin de rendre plus sûre et plus commode pour les riches la police du pays entier, une espèce de gendarmerie (constabulary) fut instituée. C'étaient autant de moyens pris par le gouvernement central pour aider et défendre l'aristocratie faible et inhabile dont il était l'ami.

A peine ont-ils été en possession du pouvoir, les whigs ont retourné contre l'aristocratie irlandaise la centralisation qui avait été établie pour la protéger. L'assistant barryster, qui jadis recevait du pouvoir central la mission expresse ou tacite de soutenir les hautes classes contre le peuple, a pour mandat aujourd'hui de soutenir le peuple contre l'aristocratie. Autrefois il mettait tout son art à dissimuler l'injustice ou l'incapacité des juges de paix, maintenant il travaille plutôt à jeter un voile sur les fautes et sur les écarts du peuple. Les magistrats salariés (stipendiary magistrates), dont tout l'office consistait à seconder les juges de paix, sont institués à présent dans le but manifeste de les remplacer. lls étaient déjà, en 1837, au nombre de quatac-vingt-un, dont cinquante avaient été nommés depuis 1836 (1). Ces agents révocables, assez semblables à nos commissaires de police, sont, en Irlande, en grande faveur auprès du peuple; dirigés par l'autorité centrale, ils ont coutume de faire mieux que l'aristocratie ; et, dans tous les cas, ils ont le mérite de n'être pas les agents de celle-ci.

Enfin, cette gendarmerie créée pour veiller au repos de Paristocratie, et placée par la loi de son organisation sous la direction et le contrôle immédiat des juges de paix et des grands jurys, devient, par l'effet d'une loi récente, une arme puissante entre les mains du gouvernement général; en 1856 elle est centralisée complétement, et passe ainsi du service de l'aristocratie à celui du vice-roi (1).

Mais les whigs ne se bornent pas à tourner contre l'aristocratie les vieilles lois créées jadis dans le dessein de la fortifier; ils s'efforcent aussi, pour l'atteindre plus surement, de créer quelques instruments nouveaux de centralisation, ou de perfectionner ceux qui déjà existent. Ils ont, depuis 1831, soumis les juges de paix à une surveillance régulière et périodique (2); ils ont restreint les pouvoirs des grands jurys; ils ont transporté au gouvernement central le choix et le contrôle de plusieurs agents salariés du comté, et lui ont attribué le pouvoir de faire, dans de certains cas, des travaux d'utilité publique, tels que ponts, routes et canaux, qui jadis étaient dans le domaine exclusif des grands jurys (5). Enfin, ils ont créé en Irlande trois administrations centrales, dont chacune porte à l'aristocratie de ce pays une atteinte plus ou moins grave. L'une a pour objet les travaux publics (4); l'autre est relative à l'instruction primaire (5); la troisième concerne l'exécution de la loi des pauvres dont a parlé plus haut. La première est celle qui frappe le plus directement dans sa puissance l'aristocratie des comtés, puisqu'elle est l'instrument avec lequel le gouvernement peut désormais exécuter ce que, jadis, les comtés seuls pouvaient faire; les deux autres ne l'atteignent qu'indirectement, celle-ci en constatant par l'institution d'une charité publique l'indifférence du riche pour le pauvre ; celle-là en conférant des lumières au peuple, et a lui donnant ainsi plus de force contre son ennemi.

On voit, par ce qui précède, dans quelle mesure les whigs se sont, jusqu'à présent, servis de la centralisation pour réformer les institutions de l'Irlande. On peutre percevoir qu'ils procèdent, quand ils centralisent prince percevoir qu'en angleterre, non qui transportent en masse au gouvernement général les por voirs de l'aristocratie abattue, mais ils en centralisest

## QUATRIÈME PARTIE, CHAP. II, SECT. III, § III. 261

une partie, confèrent au gouvernement des attributions nouvelles, et génent la puissance de l'aristocratie dans la portion d'autorité qu'ils lui laissent. Maintenant que l'on sait comment ils manient ce grand instrument de réforme, on peut apprécier quels coups ils sont capables de porter en Irlande à l'aristocratie des comtés; ce qu'ils ont fait est déjà un signe de ce qu'ils pourraient faire. Ils sont encore bien loin sans doute des réformes politiques qui seraient nécessaires à l'Irlande. Ils réforment l'aristocratie des comtés bien plutôt qu'ils ne l'abattent ; ils l'affaiblissent, ils la mutilent, mais ils n'osent la renverser. On retrouve, du reste, ici, chez les whigs, quoique moins prononcée, cette éternelle tendance des gouvernenements anglais à faire les réformes de l'Irlande de la même manière que les réformes de l'Angleterre, et cette disposition constante, quand ils déplacent un pouvoir, à le distribuer plutôt dans tous les rangs de la société qu'à en investir le gouvernement central tout seul. Aussi. peut-on considérer comme probable que si les whigs abolissaient les grands jurys des comtés, ce ne serait point pour transporter leurs attributions à l'autorité centrale, mais pour les remettre à des administrations locales dont les membres procéderaient de l'élection populaire; système libéral, mais compliqué, qui convient à un pays où les diverses classes de la société, dont on demande le concours, sont en parfaite harmonie; mais qui peut-être sied mal à l'Irlande, où ces classes sont en état de guerre mutuelle, où la classe moyenne est encore dans l'enfance, où le peuple n'a point l'habitude de se conduire, et où l'aristocratie est tellement antinationale, qu'il faut bien moins travailler à régler ses pouvoirs qu'à les abolir; système insuffisant dans un pays où, pour combattre l'aristocratie, ce n'est point trop du gouvernement central, fort du mandat populaire (1).

Réformes que peuvent saire les whigs dans l'État.

On vient de voir quelles réformes politiques les whigs peuvent caire dans la paroisse, dans les corporations municipales et dans le comté; reste l'État.

Pendant tout le temps que les torys ont gouverné l'Irlande, l'aristocratie irlandaise a possédé dans l'État un immense privilége politique; ce privilége, c'était la faveur, ou pour mieux dire, la partialité constante du pouvoir exécutif.

Les principes décrétés par les lois sont importants sans doute; mais ce qui est peut-être plus grave encore, c'est l'esprit dans lequel on les met en vigueur. Or, sous l'empire des torys, toutes les lois, destinées théoriquement à protéger l'aristocratie irlandaise, 'étaient de plus appliquées dans le sens de ses passions les plus ardentes.

G'était alors une tradition reçue parmi les gouvernants de l'Irlande, que les lois étaient faites pour l'aristocratie contre le peuple, dans le seul but de tenir celui-ci sous l'oppression, et de défendre celle-là contre toute résistance. Et si une plainte était adressée au gouvernement par un catholique contre un protestant, par un pauvre contre un riche, elle ne rencontrait que l'indifférence ou le mépris.

La justice elle-même était alors, par l'exécution que lui donnaient les agents du gouvernement, corrompue jusque dans sa source. Ainsi, pour ne donner qu'un seul exemple, c'était une constante pratique, au temps des torys, que, dans les procès criminels, l'avocat de la couronne récusat tous les jurés catholiques, et travaillat à composer un jury exclusivement protestant (1).

A cette époque, le parti orangiste en Irlande était si fort de l'appui que lui prêtait le pouvoir exécutif, qu'il pouvait impunément fouler aux pieds le parti populaire. Ainsi le voyait-on chaque année, lors de l'anniversaire

de la Boyne, célébrer le triomphe des protestants sur les catholiques avec toutes les démonstrations les plus injurieuses pour les vaincus. Non-seulement le gouvernement souffrait ces insolentes provocations d'une faction à tout un peuple, mais encore si ce peuple humilié osait relever sa tête et engageait une lutte avec ses oppresseurs, le pouvoir central soutenait ceux-ci dans leur tyrannie, et mettait à leur service la police et l'armée.

Les whigs ont introduit dans l'administration de l'Irlande d'autres maximes et d'autres procédés de gouvernement; ils ont interdit les manifestations publiques dont la Boyne était le prétexte (1); ils s'efforcent, en laissant le jury accessible aux citoyens de toutes les croyances, d'établir une justice impartiale; il proclament le principe que l'autorité publique est instituée autant dans l'intérêt du peuple que dans celui des classes supérieures; et si leur balance penchait plus d'un côté que d'un autre, ce serait, il faut le reconnaître, plutôt vers le pauvre qu'en faveur du riche qu'elle inclinerait.

Il suffit, en effet, de jeter un coup d'œil sur l'Irlande pour s'apercevoir que non-seulement le gouvernement whig n'accorde point à l'aristocratie de ce pays l'exorbitante protection que celle-ci recevait des torys, mais encore qu'il la traite en véritable adversaire. Il ne se borne pas à ne plus lui conférer les emplois publics dont elle avait autrefois le monopole, il s'efforce de la dépouiller de ceux qu'elle possède encore. Un juge de paix grand propriétaire commet-il une faute, le gouvernement saisit cette occasion de le remplacer par un magistrat salarié. Quelque autre se signale-t-il comme chef du parti orangiste, on le destitue purement et simplement (2).

En même temps qu'ils enlèvent à l'aristocratie d'Irlande les faveurs et les grâces du pouvoir exécutif, les whigs accordent ces grâces et ces faveurs aux ennemis les plus violents de cette aristocratie; ils appellent le plus qu'ils peuvent de catholiques dans la commission de la paix; ils nomment aux fonctions publiques les plus émnentes des hommes notoirement engagés dans le partinational (1). Au lieu d'élire pour shérifs des comtés les grands propriétaires que désire l'aristocratie, le gouvernement choisit ceux qu'elle considère comme ses ennemis (2). Depuis les moindres emplois jusqu'aux plus élevés, depuis les dignités de la judicature jusqu'à la police, il prend ses agents dans le parti populaire. A vrai dire, le gouvernement des whigs en Irlande et l'aristocratie de ce pays sont en état de guerre ouverte.

Cette façon de procéder du gouvernement whig en Irlande ne s'explique pas tout naturellement; car si l'on comprend que les whigs soient dans ce pays, comme en Angleterre, les adversaires des torys, on ne conçoit pas aussi aisément qu'ils y montrent, envers le parti aristocratique tout entier, une hostilité qu'en Angleterre ils ne lui témoignent pas. Dans ce dernier pays, la loi la plus radicale qui émane des whigs se tempère par son exécution; et fût-elle dirigée contre certains pouvoirs de l'aristocratie, le gouvernement qui l'exécute ne s'en prend jamais à l'aristocratie elle-même. En Irlande, au contraire, l'exécution que les whigs donnent à cette loi est toujours plus hostile à l'aristocratie que la loi n'a voulu l'ètre. D'où vient cette différence?

La cause en est dans la nature des partis existants de ce pays. On a vu plus haut qu'il n'y a en Irlande que 'deux partis extrèmes, les torys et les radicaux : le parti whig y est inconnu. On a vu aussi que le gouvernement anglais établi en Irlande est dans l'absolue nécessité de faire son choix entre ces deux partis, de s'attacher à l'un ou à l'autre; et qu'il lui faut, quand il s'est déclaré pour l'un d'eux, se livrer à celui-ci corps et âme, et subir tous ses mouvements.

Quand les torys avaient le pouvoir, leurs représea-

tants en Irlande tombaient sous le joug inévitable du parti orangiste, dont ils étaient les esclaves alors qu'ils n'auraient voulu être que ses alliés. Les whigs arrivant aux affaires sont nécessairement à la merci du parti opposé; il n'ont pas même à délibérer pour savoir s'ils se mettront du côté populaire. Ils s'y trouvent naturellement placés par le fait seul que l'aristocratie, dont le parti tory est la seule expression, se montre leur ennemie violente.

Il serait, du reste, peut être juste de dire que le pouvoir exécutif, en Irlande, s'anéantit plus complétement encore dans sa fusion avec le parti populaire que dans son alliance avec le parti aristocratique. Comme, dans le second cas, il n'épouse qu'une faction haie du peuple, il est plus maître de modérer l'appui qu'il prète à celle-ci; il pourrait, à la rigueur, se borner à la défendre quand elle est attaquée, et lui retirer son assistance dès qu'il la verrait agressive. Au contraire, lorsque le pouvoir exécutif adopte en Irlande la cause nationale, il est plus irrésistiblement entraîné par elle, et forcé de suivre plus aveuglément le torrent populaire auquel il s'est mêlé.

Ce n'est pas sans une sorte de terreur et sans une certaine répugnance que les whigs anglais forment, en Irlande, l'alliance qu'ils sont forcés de contracter. Ils ne peuvent être sans doute que très-disposés à frapper le parti tory ou aristocratique, qui se montre leur impitoyable adversaire; mais ce qui les trouble, ce n'est pas le sort des ennemis qu'ils combattent, c'est la puissance de leurs propres amis, dont ils se défient. Ils verraient avec une joie exempte de toute inquiétude le parti orangiste d'Irlande tomber, si sur ses ruines ne s'élevait en même temps le pouvoir formidable du parti démocratique. Ils craignent presque autant les triomphes de leurs alliés que les succès de leurs adversaires, et ne portent que

timidement le coup qui, en abattant un ennemi détesté, peut exalter un ami redoutable. Leur idéal serait de créer un parti whig; mais c'est en vain qu'ils l'ont tenté. Dès qu'en Irlande le gouvernement se range du côté du peuple, il devient par cela même un instrument du parti populaire.

On voit maintenant comment les whigs anglais sont forcés d'être radicaux en Irlande; et ceci explique les clameurs que poussent sans cesse les torys d'Angleterre contre le gouvernement whig d'Irlande, qui, disent-ils non sans quelque raison, donne aux lois émanées du parlement une exécution démocratique qui n'était pas dans la pensée du législateur.

On comprendra maintenant sans peine pourquoi les radicaux d'Irlande sont beaucoup plus satisfaits que ceux

d'Angleterre de l'administration des whigs.

Quoique les whigs ne donnent pas à l'Irlande les institutions que celle-ci voudrait, ils font cependant pour elle une chose considérable, qui est d'exécuter les lois dans le sens de ses désirs et de ses intérêts. Et voilà pourquoi O'Connell et tous les siens se séparent en ce moment des radicaux anglais, si violents contre les whigs. Les radicaux d'Irlande se soucient bien moins de ce qui arrive au Canada et même en Angleterre que de ce qui se passe en Irlande. Peu leur importe que le parlement refuse de réformer, en Angleterre, les taxes de fabrique (church rates) après qu'il les a abolies en Irlande. Ils oublient bientôt le sort qu'on fait subir aux insurgés de Montréal lorsque, d'ailleurs, on laisse les Irlandais s'insurget librement contre la dime. Ils pardonnent aux whigs d'être chaque jour moins radicaux en Angleterre, poursil que ceux-ci le soient toujours autant en Irlande.

Ces attaques du gouvernement whig contre l'aristacratie d'Irlande n'ont pas sans doute toute la porter qu'on pourrait au premier abord leur attribuer. Presque

toutes les réformes qui sont l'œuvre du pouvoir exécutif sont essentiellement fragiles et transitoires. Celui-ci changeant, elles disparaissent avec lui, et si une administration tory ressaisissait le pouvoir, elle aurait bientôt remis en vigueur les anciens principes de gouvernement et rendu à l'exécution des lois son esprit aristocratique. La plitpart des institutions libérales qui paraissent le mieux établies, telles, par exemple, que l'instruction primaire, recevraient d'eux une impulsion qui, sans doute, en dénaturerait le principe. La force publique, c'est-à-dire la police et l'armée, que les whigs ont mises au service du parti national, seraient bientôt remises à la dévotion du parti aristocratique. Ces deux corps, soumis aveuglément an principe de l'obéissance passive, soutiendront certainement le parti populaire aussi longtemps que le gouvernement exigera d'eux cet appui; mais, composés encore pour la plupart d'Anglais et de protestants, ils sont au fond les amis du parti protestant et tory d'Irlande; et si une autre administration leur donnait des ordres différents, ils aimeraient mieux faire feu sur les catholiques, qu'on les force de protéger en ce moment, que de frap-per les anglicans sur lesquels ils tirent aujourd'hui.

Cependant l'administration des whigs en Irlande est pour ce pays un grand bienfait non-seulement dans le présent, mais encore dans l'avenir. Elle a enseigné aux Irlandais qu'il peut exister parmi les Anglais un parti favorable au peuple; et qu'ainsi les gouvernements venant d'Angleterre ne sont pas tous nécessairement haïs-sables.

Les whigs anglais ont le grand avantage de pouvoir gouverner l'Irlande sans recourir aux mesures violentes dont les torys ne sauraient se passer.

Depuis plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire à dater de l'époque où l'Irlande opprimée se réveilla de sa servitude, les gouvernants anglais n'avaient pu tenir ce pays dans

l'obéissance sans un certain nombre de lois d'exception qui, sous des noms divers, soit d'insurrection-act, soit de coercion-bill, investissaient l'autorité centrale de pouvoirs extraordinaires dont celle-ci usait à sa discrétion. Le principal de ces pouvoirs consistait dans la faculté d'établir pour tel ou tel comté une espèce de lois de suspects (1), et dans le droit de changer arbitrairement l'ordre des juridictions en matière criminelle, par exemple, de remettre à une cour martiale le jugement des délits commis dans les comtés frappés de suspicion.

Et ces pouvoirs extraordinaires ne s'exercaient pas seulement pour la répression d'attentats politiques de leur nature, tels que les séditions, les rébellions populaires et les conspirations ourdies contre l'État. Leur premier objet était d'atteindre des crimes qui ont plutôt un caractère social; ils avaient surtout en vue cette guerre constante et terrible que le peuple livre, en Irlande, à la personne et à la propriété du riche. Quand l'aristocratie d'Irlande avait pour elle le pouvoir exécutif, elle se servait de la puissance politique de celui-ci pour exercer une plus grande oppression sociale. Elle abusait avec moins de réserve du pauvre et du faible, elle écrasait plus résolument l'infortuné, rebelle à ses rigueurs, quand la voix du malheureux ne trouvait d'écho nulle part et que des lois foudroyantes arrêtaient celui-ci dans ses projets de représailles. Ainsi protégés par une sorte de terres légale, les riches d'Irlande respiraient plus à l'aise, coatinuaient à recueillir sans trop de peine les revenus de leurs fermes, et pratiquaient plus paisiblement leur tyrannie. Or ces lois ont été presque entièrement abolies par les whigs. Ceux-ci n'ont conservé, dans leur gouvernement de l'Irlande, qu'une ombre imperceptible du coercion-bill, espèce de fantôme légal dont ils ne font pas même usage (2).

Il y a deux raisons principales qui forcent toute ad-

nistration tory en Irlande d'y mettre en vigueur ces lois d'exception: la première est que ces lois sont exigées d'eux par l'aristocratie dont ils dépendent; et la seconde est que leur avénement aux affaires, en révoltant l'Irlande, les force de recourir aux moyens violents de répression. C'est là ce qui rend si difficile le retour au pouvoir pour les torys dont le premier acte obligé est l'établissement en Irlande d'un régime cruel et sanguinaire. C'est aussi là qu'est le principal mérite des whigs, capables d'administrer l'Irlande, sans le secours de ces lois odieuses qui violent le droit commun et l'humanité.

Ce n'est pas que le gouvernement des whigs en Irlande protége les attentats dont les riches et les propriétés y sont l'objet. Il les réprime aussi, mais autrement. D'abord ces attentats sont moindres sous le régime des whigs, parce que les riches, ayant moins de priviléges et de pouvoirs, excitent moins de haines; et puis quand il en est commis, leur répression est abandonnée au cours ordinaire de la justice.

Cette répression régulière et modérée, la seule que les whigs autorisent en Irlande, est loin sans doute de satisfaire les passions de l'aristocratie, accoutumée à une protection particulière, et qui, pour peu qu'un accusé soit acquitté par le jury, s'écrie que la société est menacée de dissolution; que la sûreté des propriétés et des personnes n'existe plus; que la justice est impossible avec les lois ordinaires, et demande à grands cris qu'on remette en vigueur quelques lois d'exception.

Tout récemment encore, l'aristocratie du comté de

Tout récemment encore, l'aristocratie du comté de Tipperary adressait d'une voix unanime au gouvernement central une supplique, humble et pressante, à l'effet d'obtenir quelque protection extraordinaire devenue nécessaire, disait-elle, par la guerre systématique que les pauvres livraient à la personne et à la propriété du riche. Mais, jusqu'à présent, les whigs ont refusé à l'aristocratie

toute assistance exorbitante; et persuadés que les attentats qui désolent le pays, sont au moins provoques par l'égoisme et par l'imprévoyance des riches, ils ont eu le courage de dire à l'aristocratie de Tipperary une grande vérité trop longtemps méconnue en Irlande. Ils lui ont rappelé que la propriété met ses droits en péril, quand elle oublie ses devoirs (1).

Ainsi le gouvernement des whigs en Irlande n'y détruit pas sans doute la puissance politique de l'aristocratie; mais il la combat; et il ne peut, avec les armes incomplètes qu'il possède, mieux soutenir la lutte contre un adversaire aussi formidable que le parti aristocratique; il ne saurait plus habilement affaiblir l'ennemi qu'il est dans l'impuissance de détruire.

En résumé, les whigs sont dans l'impossibilité, sans doute, d'exécuter en Irlande toutes les réformes qu'exigerait le salut de ce pays; ils ne peuvent faire que partielles ou transitoires les réformes politiques pour lesquelles ils sont cependant les plus propres; les réformes religieuses qu'ils sont capables d'accomplir pèchent toujours par la base, puisqu'elles laissent debout le priscipe anglican qui est la première plaie de l'Irlande : et ils n'abordent même pas la réforme des priviléges civils qui sont comme l'ame de l'aristocratie. Mais si les whigs ne guérissent pas les maux de l'Irlande, ils ont au moins le pouvoir de les adoucir; ils gagnent du temps; ils accortument l'Angleterre à s'occuper de ce pays, ils mettest au grand jour ses plaies les plus hideuses.

Ainsi, l'on pourrait dire, comme résumé de tous les partis, que les radicaux n'ayant point encore été rus i l'œuvre, l'Irlande ne sait ce qu'elle pourrait attendre d'eux : elle a connu le régime des torys, qui ne peuvent que la révolter; les whigs ne lui donnent pas satisfaction, mais ils la font patienter.

## CHAPITRE III.

Vues générales sur l'état de l'Irlande. — Conclusion. —Coup d'œil sur l'avenir social, politique et religieux de ce pays.

Maintenant, les faits sont connus. On a vu de quels maux la pauvre Irlande est travaillée; comment une mauvaise aristocratie est la source première et permanente de tous les maux; quels symptomes de résistance et quels éléments de démocratie, ce mauvais gouvernement a fait naître dans ce pays. On a vu quels moyens seraient propres à y ramener l'ordre et la paix. On vient de reconnaître enfin, que ce qu'il faudrait faire, l'Angleterre ne le fera probablement pas; et que celui des partis anglais qui est le moins incapable de gouverner l'Irlande, ne saurait cependant exécuter les réformes fondamentales qu'exige l'état de ce pays.

Maintenant, les bases du problème étant posées, quelle sera la solution? Quelles sont pour l'Irlande, quelles sont, pour l'Angleterre elle mème, les conséquences de cet état de choses? Que faut-il en conclure pour le présent? Que doit-on en augurer dans l'avenir?

Arrêtons-nous un instant; puis, avançons-nous timidement dans cette vois de prévisions et de conjectures.

La situation qui vient d'être exposée, est sans doute extraordinaire et singulièrement compliquée : elle est pourtant logique.

L'Irlande, convaincue que sa misère lui vient de ses institutions, doit vouloir les détruire; tandis que l'Angleterre, qui voit en elles la cause principale de sa prospérité et de sa grandeur, aspire naturellement à les conserver.

La grande difficulté vient donc de ce que le même régime politique, salutaire pour l'un des deux peuples, est funeste à l'autre; et, que celui-ci se sent mourir avec un gouvernement qui est la vie même de celui-là. Si les lois qui sont chères à l'Angleterre sont maintenues, l'Irlande demeure avec toutes ses souffrances et tous ses périls; et si l'on veut guérir les maux de celle-ci, le seul remède qu'on puisse prendre est douloureux à l'Angleterre.

La difficulté vient, enfin, de ce que les deux peuples auxquels un régime commun est fatal, et pour chacun desquels il faudrait une loi différente, sont copendant obligés d'en recevoir une semblable; et de ce que, formant un seul et même empire, ils sont soumis à la même autorité dont les actes, vivifiants pour l'un, sont meurtriers pour l'autre.

Si l'Angleterre et l'Irlande ont des intérêts aussi op-posés, et s'il est aussi nuisible à toutes les deux de ne former qu'un seul peuple, il semblerait que le seul parti qu'elles auraient à prendre serait de se séparer, et de former chacune un État distinct, ayant sa nationalité propre et son gouvernement particulier. Cet expédient résoudrait sans doute toutes les difficultés : mais on peut prédire hardiment qu'on n'y aura point recours. Il suffit, en effet, de considérer la situation géographique de l'Angleterre et de l'Irlande pour reconnaître que la première ne voudra jamais renoncer à l'empire qu'elle exerce sur la seconde. L'Irlande est un membre vital de la Grande-Bretagne : membre gangrené, sans lequel pourtant elle ne saurait vivre. A la vérité, si quelque convulsion du globe faisait rentrer l'Irlande au sein des mers, l'Angleterre ne serait peut-être que fortifiée de cette perte; mais tant que ce pays, qui tient à elle comme un bras au corps, gardera dans l'Océan la place qu'il y occupe, elle voudra nécessairement le dominer.

De tous temps, l'Irlande a été le point de mire des ennemis de l'Angleterre; elle était telle dès le douzième siècle: car l'histoire nous apprend que le parti qu'en pouvait alors tirer la France fut un des motifs qui portèrent les rois anglais à entreprendre sa conquête. Lorsqu'à l'époque de la réformation religieuse le projet est conçu par l'Europe catholique de frapper le protestantisme en Angleterre, c'est sur l'Irlande que l'Espagne jette les yeux, et c'est dans ce pays que débarque la fameuse armada de Philippe II. C'est en Irlande que Louis XIV envoie l'armée française qui doit aider le catholique Jacques II à remonter sur le trône occupé par le protestant Guillaume III. Et quand la France républicaine et démocratique lutte contre la coalition européenne dont l'Angleterre est l'âme, elle n'imagine, pour atteindre celle-ci, aucun moyen plus sur que de transporter une armée en Irlande; et elle fait, dans ce but, en moins de deux ans trois expéditions successives (1). Assurément ces diverses tentatives d'invasion n'ont pas été heureuses ; et l'Irlande a toujours si mal répondu aux attentes de l'étranger qu'elle serait en droit de n'être point comptée comme un auxiliaire assuré aux ennemis de celle-ci.

Cependant l'Angleterre voit l'Irlande trop près d'elle pour n'en pas vouloir conserver la police; elle ne peut consentir à voir s'isoler d'elle une terre dont elle n'est séparée que par un étroit canal, de laquelle on aperçoit ses propres rivages et d'où une armée irlandaise ou étrangère fondrait sur elle en quelques heures. Et c'est précisément parce que l'Irlande est catholique et démocratique, que l'Angleterre aristocratique et protestante ne peut laisser celle-là indépendante, et l'abandonner à ses sympathies pour des peuples dont les institutions politiques et religieuses répugnent à l'Angleterre par la même raison qui les rend agréables à l'Irlande. Et puis ôtez toutes ces

considérations; quel est l'empire qui consent à se démembrer? Toute puissance qui perd de son étendue n'est-elle pas ou n'a-t-elle pas l'air d'être en déclin? L'Angleterre, qui ne veut à aucun prix perdre le Canada dont quinze cents lieues la séparent, n'abandonnera certainement pas l'Irlande qui fait partie d'elle-mème.

Mais si l'on peut considérer comme certain que l'Irlande ne formera jamais un État séparé de l'Angleterre, ne pourrait-il pas arriver que les deux pays, tout en restant unis par un lien politique, fussent séparés législativement; c'est-à-dire gouvernés, sous le même empire, chaçun par un parlement particulier, obéissant au même roi, et trouvant dans des lois spéciales à chacun d'eux la satisfaction de leurs intérèts différents? Cette séparation parlementaire (1) était, en 1833, le vœu de presque toute l'Irlande insurgée : et, en ce moment même, O'Connell l'invoque comme le seul port de salut où devra se réfugier l'Irlande, si elle n'obtient pas du parlement anglais toutes les réformes qu'elle demande.

On ne saurait sans doute affirmer que jamais cette scission législative de l'Angleterre et de l'Irlande n'aura lieu : le passé prouve d'abord qu'en fait elle est possible, puisqu'elle a existé pendant six siècles et n'a cesse qu'en 1800; et l'on aurait tort peut-ètre de tirer contre elle une objection absolue de la servilité et de la bassesse des anciens parlements irlandais : car si le parlement d'Irlande était rétabli, ne pourrait-il pas ètre assis ser des bases propres à garantir son indépendance?

Mais d'autres et de si grandes objections s'élèvent

Mais d'autres et de si grandes objections s'élèvent contre son rétablissement qu'on croit pouvoir, sinon assurer, du moins énoncer comme à peu près certain que jamais il n'aura lieu; c'est ce que peu de mots feront comprendre. Pourquoi le parlement d'Angleterre ne donne-t-il pas à l'Irlande les lois politiques et religieuses que celle-ci réclame? Co n'est pas qu'il croie les institu-

tions de l'Irlande les meilleures que puisse avoir ce pays; mais il juge dangereux de les abolir. Il craint que le coup qui renverserait ces institutions dans un pays voisin ne les ébranle en Angleterre; et que la loi qui frapperait ici l'aristocratie ne l'atteignit là par la contagion du principe. Or l'Angleterre aurait absolument les mêmes sujets d'alarme, si l'Irlande était investie du pouvoir de faire elle-même des lois à son usage.

Deux peuples qui se touchent comme l'Angleterre et l'Irlande ne sauraient se remuer sans que le mouvement de l'un agite l'autre; ils ne sauraient gronder ou gémir sans que la voix de celui-oi retentisse aussitôt chez celuilà plaintive ou menaçante. Sous le régime de publicité essentiel aux institutions libres de la Grande-Bretagne, chacun des deux peuples saurait jour par jour ce qui se passerait chez l'autre. Or en supposant que les intérêts matériels des deux peuples, tels que le commerce et l'industrie, ne fussent pas, comme ils l'ont été par le passé, un sujet perpétuel de collisions entre les deux législatures, la délibération des seules questions politiques ne serait-elle pas de nature à faire naître les plus graves embarras et les plus sérieuses querelles? Que dirait, que ferait l'Angleterre si, par exemple, le parlement d'Irlande, cédant aux vœux du pays, abolissait le principe de l'Église anglicane; et, après avoir renversé les priviléges religieux de l'aristocratie, détruisait ses priviléges politiques et civils; abattait les juges de paix et les grands jurys; abolissait les substitutions, le droit d'aînesse, et brisait toutes les entraves qui enchaînent le commerce du sol? Croit-on que de pareilles lois décrétées en Irlande ne retentiraient pas en Angleterre d'un formidable écho, et ne feraient pas bondir les passions conservatives de ce dernier pays? L'Angleterre, qui est ou croit être intéressée à maintenir chez elle l'aristocratie et l'Église, les laisserait-elle abattre ainsi parlementairement dans le pays voisin, soumis d'ailleurs à son empire?

Évidemment il arriverait bientôt l'une de ces deux choses : ou le parlement d'Irlande serait, soit par la crainte, soit par la corruption, soumis au bon plaisir de l'Angleterre, et, tout en présentant les mouvements extérieurs d'un corps indépendant, ne ferait que les seules lois qui seraient du goût de celle-ci; et, dans ce cas, on ne voit pas clairement l'intérêt qu'aurait l'Irlande à posséder-une législature, instrument servile de ceux au joug desquels elle voudrait se soustraire. Ou bien, échappant à toute influence de peur ou de séduction, ce parlement irlandais, vraiment national, aborderait franchement et courageusement la discussion des maux de l'Irlande; et alors l'Angleterre, voyant dans ce langage une attaque au moins indirecte contre ses propres institutions, se hâterait de dépouiller l'Irlande de sa législature. Un parlement irlandais vendu à l'Anglerre n'est point désirable; un parlement indépendant est impossible. Ainsi, ces deux pays, que le même parlement ne peut conduire, ne sauraient être régis par deux législatures différentes; et leur union parlementaire doit être considérée comme aussi nécessaire que leur union politique.

Ainsi l'Angleterre et l'Irlande, que leurs préjugés, leurs passions, leurs intérêts politiques, éloignent l'une de l'autre, sont liées par la destinée. Il faut qu'avec des mœurs différentes et des besoins opposés elles demeurent ensemble, par la seule raison qu'un jour elles ont surgi côte à côte du sein des mers : pareilles à ces jumeaux monstres qui, condamnés par la nature à ne faire qu'un même corps et une même chair, ont cependant des goûts contraires, et qui, travaillés incessamment du besoin de se quitter, sont obligés de se mouvoir ensemble et de vivre extérieurement unis au sein d'une discorde profonde.

Mais que suit-il de cette union fatele? C'est que le plus faible suit la condition du plus fort; en d'autres termes que l'Irlande est forcée d'accepter la loi qu'il plait à l'Angleterre de lui imposer. Voilà pourquoi il y a en Irlande une Église et une aristocratie anglicanes.

Mais faut-il conclure de ce qui précède, que l'Irlande, intéressée à détruire des institutions furestes, les subira aussi longtemps qu'il plaira à l'Angleterre de les lui imposer? L'Irlande sera-t-elle condamnée à d'éternelles souffrances, parce que le remède qui pourrait la guérir alarme l'Angleterre? Non. Il ne paraît point qu'on doive accepter une aussi triste conséquence.

Sans doute on peut prévoir que l'Angleterre essayera de maintenir ses propres institutions en Irlande. Elle croit dangereux de gouverner ce pays autrement qu'elle ne se gouverne elle-mème; elle s'efforcera donc de n'y pratiquer que les changements dont elle croira n'avoir rien à redouter, et tentera ainsi d'enchaîner la réforme religieuse et démocratique qui a son cours dans ce pays. C'est la voie qu'elle suit depuis des siècles, et dans laquelle elle est si profondément engagée, que l'on n'aperçoit pas comment elle en pourrait sortir. Mais, en même temps qu'on prévoit qu'elle visera à ce but, on peut être à peu près sûr qu'elle ne l'atteindra pas. C'est, depuis cinquante ans. l'objet constant de ses efforts tôujours infructueux.

Quand on considère ce qui s'est accompli en Irlande depuis un demi-siècle, il est impossible de ne pas reconnaître que les institutions fondées dans ce pays par les Anglais sont attaquées au cœur. Ces institutions ne respiraient, en quelque sorte, que d'un souffle protestant; or, le principe qui les animait est, il faut le reconnaître, en pleine décadence. Comment s'achèvera cette destruction commencée? par quels actes et dans quelles circonstances? sera-t-elle lente ou rapide? paisible ou violente?

On ne saurait le dire; mais il est impossible de ne pas reconnattre qu'elle se prépare et qu'elle arrivera.

L'Irlande est une contrée essentiellement catholique, et le mensonge légal qui la fait un pays protestant est déjà trop ruiné dans sa base pour se maintenir long temps debout. On peut donc regarder comme certain que, dans un temps donné et probablement peu éloigné de nous, l'Église anglicane aura cessé d'être le culte officiel et public de l'Irlande.

La question de savoir si la religion catholique deviendra le culte dominant en Irlande, comme le culte anglican est celui de l'Angleterre, et le culte presbytérien celui de l'Écosse, est une question d'un autre ordre et d'une nature plus douteuse. On a vu plus haut comment cette prédominance du catholicisme en Irlande serait pour ce pays plutôt un péril qu'un bienfait. L'Irlande a déjà la liberté religieuse; et ce qu'elle conquerra sans aucun doute, c'est l'égalité des cultés.

Il en est pourtant qui croient que l'Église anglicane demeurera encore longtemps le culte établi de l'Irlande. La constitution britannique, disent-ils, dont le principe fondamental est anglican, cesserait d'ètre, si l'Église d'Irlande était abolie. Les rois d'Angleterre, dont le droit à la couronne est un droit protestant, ne pourraient détruire en Irlande la suprématie de l'Église sans manquer à leur propre serment. Enfin, les catholiques irlandais eux-mèmes, qui, en 1829, ont reçu l'émancipation parlementaire sous la condition de respecter l'Église et son établissement, se montrent parjures lorsqu'ils en demandent la fuine.

On se trompe étrangement si l'on pense que les puissances qui travaillent, en Irlande, au renversement de l'Église anglicane s'arrèteront devant de pareils obstacles. La constitution anglaise s'opposât-elle à cette ruine, je crois que l'Église d'Irlande n'en tomberait pas moins;

mais il n'est pas vrai de dire que la constitution britannique n'existe qu'à la condition du maintien, en Irlande, de l'Église anglicane. C'est un des grands avantages de cette constitution, que, n'étant point écrite, elle ne saurait jamais être violée. On peut ainsi, sans l'offenser, faire dans les lois du pays tous les changements qu'exigent les opinions et les mœurs. Voilà comment l'Écosse a pu de venir presbytérienne, et le Canada demeurer catholique sous le sceptre de l'Angleterre, sans que la constitution anglaise en reçût aucune atteinte. De pareils changements dans la constitution, loin de la détruire, sont peut-être les seuls moyens de la conserver. Et comment s'arrêter aux reproches de parjure adressés aux catholiques d'Irlande qui, ayant obtenu des réformes sous la condition de s'en contenter, en demandent encore de nouvelles? Si les catholiques d'Irlande ont, en 1829, promis de s'en tenir à tout jamais à l'émancipation parlementaire, ils ont certainement pris l'engagement le plus insensé qu'on puisse imaginer; ce serait comme s'ils avaient juré qu'ils ne lutteraient plus dès qu'ils auraient une arme de combat. Et les législateurs, qui, par nécessité et non par justice, auraient accordé l'émancipation catholique à une telle condition, n'auraient pas moins manqué de sens; car c'eût été comme s'ils avaient dit aux catholiques d'Irlande: Vous êtes déjà tellement forts, que nous sommes obligés de vous concéder ce que nous ne vous donnerions point librement; en conséquence, nous allons accroître votre puissance, à la condition que, de ce jour, vous renonvoire puissance, a la condition que, de ce jour, vous renon-cérez à en faire usage. Ces engagements, qu'il eût été aussi absurde d'offrir que d'accepter, eussent-ils été rai-sonnables et sérieusement consentis, ce serait chimère que d'y chercher quelque réalité. Les serments que prête un homme ont quelquefois de la valeur; ceux qu'on im-pose à un parti n'en ont jamais.

Si rien ne peut arrêter la réforme de l'Église d'Irlande,

la réforme de l'aristocratie irlandaise s'avance d'un pas non moins sur. Les membres de cette aristocratie sont toujours des étrangers en Irlande; ils agissent comme au temps où les conquérants anglais n'avaient devant eux, en Irlande, que quelques hordes barbares; et cependant ils se trouvent aujourd'hui en présence d'un peuple bien discipliné, conduit par un grand chef, et qui a la conscience de sa force.

L'aristocratie d'Irlande a, dès l'origine, mèlé sa cause à celle de l'Église; et sa destinée semble être de vivre et de mourir avec celle-ci. Se reconstituera-t-il une autre aristocratie sur les ruines de celle qui s'écroule? Il est bien difficile de le dire. Les tendances de l'esprit anglais y poussent, mais les passions qu'a fait naître et qu'entretient une aristocratie détestée y peuvent être un obstacle. Et plus cette aristocratie antinationale résistera aux coups qui lui sont portés, plus le sentiment qui repousse une aristocratie quelconque se fortifiera en Irlande: car c'est la haine particulière qu'elle inspire qui flétrit surtout les priviléges de la naissance et de la fortune dans un pays naturellement enclin à les estimer. Aussi peut-on dire que le système des torys, qui tend à maintenir intacte et inviolable en Irlande l'aristocratie existante, est tout à la fois le plus propre à assurer la ruine complète de celle-ci et à rendre impossible sa métamorphose en une autre aristocratie; tandis que si une pareille transformation s'opère, elle sera favorisée par les whigs qui, en réformant l'aristocratie protestante, la rendent moins odieuse, et accoutument les catholiques d'Irlande à l'injustice des priviléges en les y faisant participer.

Mais si une aristocratie catholique ne succède point à l'aristocratie protestante, destinée à périr, quel pouvoir prendra donc la place de celle-ci? Le gouvernement de l'Irlande deviendra-t-il démocratique? En faisant voir

cout à l'heure comment le parti tory excite les haines du peuple contre les classes privilégiées, on a, par cela même, montré de quelle manière ce parti pourrait, dans certains cas, aider la démocratie à se développer. Mais si cette démocratie triomphe, comment s'établira-t-elle? Dans quelles circonstances? Sera-ce par quelque révolution violente, ou par un progrès doux et lent? Que ce soit par la violence ou par des voies paisibles, comment se par la violence ou par des voles passibles, comment se constituera-t-elle en dépit de l'Angleterre qui se croit in-téressée à la combattre? Quand on considère les passions de l'Irlande catholique, il est difficile de ne pas recon-naître qu'une longue obstination du parti tory à y main-tenir entiers les priviléges de l'Église et de l'aristocratie ferait naître, pour ce pays, la chance d'une insurrection générale. Quels seraient les effets d'un pareil soulèvement? Jusqu'où irait la colère du peuple? Où s'arrèterait-elle ? Atteindrait-elle seulement les personnes? Se prendrait-elle aussi aux choses? Sortirait-il quelques principes de ces violences? Et que ferait l'Angleterre? Comment laisser impunie une pareille insurrection? Comment châtier tout un peuple? Et en supposant que d'un progrès tranquille ou de changements révolution-naires il naquit un gouvernement démocratique, quelle en serait la forme? Quel en serait le principe? Quelle égalité donnerait-il aux citoyens? Serait-ce l'égalité propre au despotisme, ou celle qui appartient aux institutions libres? Voilà une multitude de questions que l'on ne peut que poser, et dont la solution n'appartient qu'à l'avenir?

Mais si l'on ne peut dire quelle puissance succédera en Irlande à l'aristocratie anglicane, ce qu'on peut considérer comme indubitable, c'est que cette aristocratie tombera; et il semble impossible de ne pas regarder sa chute comme prochaine et imminente.

Vainement le gouvernement anglais voudra conjurer 10 E II. 25

cette double ruine de l'Église et de l'aristocratie protestante d'Irlande; quel qu'il soit, whig ou tory, il n'en aura point la puissance; et il n'y réussira ni par de prudentes réformes, ni par une aveugle résistance, ni par la sagesse, ni par la force.

L'Angleterre est sans doute bien supérieure en puis-sance à l'Irlande, et celle-ci serait insensée si elle pré-tendait soutenir avec la première une lutte de rivalité. Elle serait folle, non-seulement si elle voulait dicter des Elle serait folle, non-seulement si elle voulait dicter des lois à l'Angleterre, mais encore si elle essayait d'échapper à la souveraineté de celle-ci: malheur à elle si jamais elle engageait de pareils combats! Mais il est bien différent pour le faible d'attaquer ou de se défendre. Le faible qui est opprimé trouve dans la sainteté de son droit une grande force auxiliaire, tandis que le puissant qui opprime est singulièrement affaibli par l'injustice qu'il pratique, et donvil a lui-mème la conscience. Or l'Angleterre peut bien croire utile à ses propres intérêts d'imposer à l'Irlande des institutions funestes à celle-ci; mais elle ne saurait penser qu'un pareil procédé soit juste, et il suffit qu'elle doute de son droit pour qu'elle soit moins forte. Au contraire, quand l'Irlande résiste à la violence qui lui est faite, elle a le sentiment de l'iniquité commise envers elle, et ce sentiment la soutient. quité commise envers elle, et ce sentiment la soutient. Ainsi, il semble qu'une longue injustice tende à égaler la puissance de l'oppresseur et de l'opprimé, dont le courage s'accroît en mênie proportion que l'énergie du tyran diminue.

L'Angleterre se lèverait comme un seul homme contre l'Irlande aspirant à briser le lien politique qui les unit l'une à l'autre. Mais lorsque l'Irlande se borne à repousser les persécutions et les rigueurs d'une politique égoiste, lorsqu'elle fait entendre les accents douloureux du pauvre qui jeune et de l'opprimé qui gémit, l'Angleterre se divise, et le grand peuple, qui serait tout-puissant pour dompter un sujet rebelle, manque de forces pour écraşar une victime. C'est là qu'est le secret de la faiblesse anglaise en face de la pauvre Irlande, appuyée sur son infortune imméritée; là est l'explication du passé et la révélation de l'avenir. Voilà pourquoi, même au temps de sa plus grande infériorité relative, l'Irlande a toujours été pour l'Angleterre un embarras et une menace.

Et le temps approche, si déjà il n'est venu, où l'Irlande ne sera pas seulement forte de son bon droit. Sa population, qui s'accroît plus rapidement que celle de l'Angleterre, vient encore chaque jour augmenter la puissance du plus faible, et diminuer la supériorité du plus fort. L'Irlande n'est plus ce petit peuple de huit à neuf cent mille habitants qu'abattaient d'un seul geste Henri VIII ou Élisabeth; elle en compte à présent plus de huit millions; c'est la moitié de ce qu'en possède l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles, tous réunis; c'est trois fois plus que n'en a l'Écosse toute seule, et le temps n'est peut-être pas éloigné où l'Angleterre, prise isolément, ne sera pas numériquement plus forte que l'Irlande (1). Alors, sans doute, la première sera encore infiniment plus puissante que la seconde; mais il ne faut pas oublier tout ce que l'une doit avoir de forces supérieures pour exercer une oppression qui l'affaiblit et qui diminue l'infériorité de l'autre.

Qu'on y prenne bien garde, d'ailleurs: l'on ne doit pas considérer l'Angleterre et l'Irlande abstractivement comme deux peuples qui existeraient seuls dans l'univers, et seraient tout l'un pour l'autre. Il est bien vrai que l'Angleterre est tout pour l'Irlande, qui n'a jusqu'à présent qu'une existence relative à l'Angleterre; mais il n'en est point de mème pour celle-ci qui, ayant établi sa puissance dans tous les mondes, a le soin de l'y conserver. Ainsi l'Irlande qui ne poursuit, qu'un seul but

politique, celui de réformer ses institutions, et qui n'a de contact qu'avec un seul peuple, celui qui s'oppose à cette réforme; l'Irlande, dis-je, réunit toutes ses forces contre un seul adversaire, et met à le combattre, sans distraction, sans trève, sans relâche, tout ce qu'elle a de puissance matérielle et de vigueur morale; tandis que l'Angleterre qui, dans son état politique, se doit à une foule d'intérêts divers, est souvent obligée de se partager. La résistance que l'Irlande oppose à l'Angleterre, est constante et ne peut que s'accroître; la force que celle-ci fait peser sur celle-là est variable, et sujette à se réduire singulièrement dans des temps extraordinaires. Il faut se rendre compte de cette situation mutuelle

Il faut se rendre compte de cette situation mutuelle de l'Angleterre et de l'Irlande pour comprendre comment la nation faible a pu résister si heureusement au peuple fort, et comment elle peut compter dans l'avenir sur de semblables succès. Forte de sa cause juste, de son progrès constant, de ses efforts continus, dirigés vers un but unique, et de tous les embarras accidentels qui viennent gener son adversaire, l'Irlande avance sans cesse dans la voie qu'elle suit: tantôt elle obtient de l'Angleterre un acte de demi-justice, tantôt une concession; un jour on lui accorde, par calcul, ce que la veille on avait refusé à son bon dmoit; on cède tour à tour à la pitié qu'inspirent ses infortunes, et à la crainte que font naître ses agitations; et l'Angleterre est ainsi conduite moitié malgré elle, moitié librement, à renverser en Irlande l'édifice qu'elle voudrait maintenir. Si l'avenir était douteux, que l'on consulte le passé.

L'Angleterre n'était pas, il y a cinquante ans, moins jalouse qu'elle ne l'est à présent de conserver en Irlande, dans leur intégrité, ses institutions aristocratiques et religieuses, et à cette époque, la faiblesse rélative de l'Irlande était encore bien plus grande que de nos jours; c'est cependant de ce temps que datent les plus grands avantages

remportés par l'Irlande sur l'Angleterre. De 1775 à 1795, c'est-à-dire pendant près de vingt années, il semble que l'Irlande tienne en éches l'Angleterre; il semble que celle-ci qui, jusqu'alors, avait tout refusé à l'Irlande, ait pris le parti de tout céder; et pourquoi? C'est que l'Angleterre était alors dans tous les embarras de sa puissance, bravée dans l'Amérique du Nord, menacée dans l'Inde, en guerre avec la France et l'Espagne: de là les émancipations irlandaises de 1778 et de 1782; l'Angleterre donne à l'Irlande des libertés en même temps que les colonies américaines prennent les leurs. Le jour où la France révolutionnaire, déclarant la guerre à l'Europe, fait comprendre à l'Angleterre de besoin d'être en paix avec elle-même, celle-ci donne à l'Irlande de nouvelles libertés: de là l'émancipation de 1793.

Et lorsque enfin, en 1829, elle accorde à l'Irlande la grande émancipation parlementaire, elle avoue ingénument qu'elle fait cette concession, non parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est nécessaire. Et quelle était cette nécessité? C'était d'empêcher l'insurrection générale de l'Irlande, que l'on voyait imminente.

C'est sans doute une déplorable situation que celle de l'Angleterre, ne se sentant ni le pouvoir d'être équitable envers l'Irlande, ni la force de lui refuser toute justice; impitoyable dans sa puissance, et généreuse seulement aux jours de sa faiblesse; repoussant aujourd'hui comme impies et sacriléges les réformes qu'elle exécute le lendemain comme nécessaires. Elle voit ainsi démolir pièce à pièce, d'année en année, de concession en concession, de nécessité en nécessité, toutes les institutions qu'elle aurait à cœur de conserver en Irlande. Et chaque jour doit nécessairement rendre plus rapide et plus irrésistible ce travail de destruction. Le peuple auquel des concessions sont faites, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont nécessaires, tire de là un enseignement iné-

vitable. Avertie qu'elle ne doit rien attendre de l'équité de ses maîtres, l'Irlande ne travaille qu'à leur prouver sa force; voilà pourquoi, dès qu'il veut quelque chose, O'Connell préche l'agitation, et secoue ses sept millions d'hommes comme un épouvantail propre à jeter l'Angleterre dans la réflexion.

Et pourtant ce triste système de concessions arrachées à la peur, à la faiblesse, et quelquefois à la pitié, semble le seul que, dans son état présent, l'Angleterre puisse suivre vis-à-vis de l'Irlande.

On a vu ailleurs par quelle raison l'Angleterre serait dans l'impossibilité d'exécuter paisiblement et librement les réformes que veut l'Irlande. Elle ne peut faire ainsi ces réformes, parce que, si une partie de la population voudrait qu'on rendît justice à l'Irlande, il y en a une autre dont les passions politiques et religieuses exigent que l'oppression de l'Irlande soit continuée. Or ces passions et ces préjugés, qui s'irriteraient contre une réforme logique, spontanée, cèdent à une réforme imposée par une force majeure, et s'inclinent devant une nécessité. L'Angleterre pardonne à son gouvernement d'être faible, impuissant même, devant les exigences de l'Irlande; elle ne lui pardonnerait point de même d'immoler aux simples vœux de ce pays les institutions politiques et religieuses dont elle lui a confié le dépôt; et il y a telle réforme que les whigs seraient absolument incapables d'exécuter comme juste et rationnelle, et que l'Angleterre laisserait accomplir par les torys, comme déplorable, mais nècessaire.

Ainsi s'écrouleront les institutions anglaises établieses Irlande, en dépit des efforts que fait l'Angleterre pour prévenir leur ruine. Ces institutions tomberont, et l'on peut affirmer en même temps qu'elles ne seront point renversées en Irlande sans que les mêmes institutions, existant en Angleterre, reçoivent le contre-coup de leur chutc. L'Angleterre commettrait une grande erreur si elle croyait que ce système mixte de résistance et de concessions successives la préservera des périls auxquels elle pense, avec raison peut-être, qu'elle serait sujette si elle réformait ouvertement et directement les institutions de l'Irlande. Elle se ferait une étrange illusion si, parce qu'elle proteste pour le maintien de ses institutions en Irlande, elle croyait échapper à la contagion du principe irrésistible qui les abat, il suffit même d'un peu de réflexion pour se convaincre que sa propre Église et sa propre aristocratie seront plus éhranlées par la destruction lente et contestée de l'aristocratie et de l'Église d'Irlande, qu'elles ne le seraient par une réforme subite et complète de celles-ci.

Qu'importela fiction qui suppose ces institutions stables en Irlande, si d'Angleterre on entend sans cesse les coups qui leur sont portés et les cris d'alarme que poussent leurs partisans? C'est en vain que l'Angleterre, dans son contentement de l'Église et de l'aristocratie, décrète que l'Irlande aussi doit en être satisfaite, si les misères de ce pays murmurent contre l'aristocratie et l'Église une perpénelle accusation qui retentit incessamment en Angleterre.

On craindrait pour le sort de l'Église d'Angleterre si on abattait l'Église d'Irlande; en conséquence, on veut que celle-ci reste debout. Mais que suit-il de là? C'est que tous les jours l'Angleterre entend dire qu'il existe en Irlande une Église haïe du peuple; une Église qui regorge d'or, d'abus et de vices; qui reçoit un tribut annuel de 22 millions de francs pour le plus grand bien de quelques protestants, tandis que la masse de la nation, profondément misérable, n'a point de culte public. L'Angleterre entend répéter ces discours sous mille formes; chaque matin la presse lui révèle des faits nouveaux. Un jour ce sont les sinécures de l'Église d'Irlande qui sont dénoncées; un

autre jour, c'est le salaire monstrueux des évêques ; tantôt on annonce une révolte du peuple contre les exactions du clergé; tantot c'est une dissertation que l'on publie, et où l'on prouve, sans beaucoup de peine, la légitimité de la rébellion. L'Irlande étant insurgée, comment apaisera-t-on la révolte? L'Angleterre tout entière s'interroge clle-même. Les whigs proposent-ils, comme remède, une réforme? Il faut la discuter. Les torys proposent-ils des rigueurs? Il faut les discuter aussi. Vainement la question que soulèvent ces institutions vicieuses est éludée; elle revient de toutes parts, en dépit de tous les efforts, et s'obstine à troubler l'Angleterre dans son repos; et si, pour dompter l'insurrection, le recours à la violence est adopté, bientôt le cri de douleur qui tombe des échafauds dressés en Irlande vieut résonner en Angleterre, et y tourmenter plus d'une conscience amie d'ailleurs de l'Église et de ses priviléges.

Et il y aurait lieu d'être surpris si, une fois attirée sur un pareil sujet, l'imagination des Anglais s'arrêtait en Irlande. Beaucoup qui ne voient pas du premier coup d'œil la différence qui existe entre l'état religieux de l'Angleterre et l'état religieux de l'Irlande, sont enclins à penser que les abus monstrueux que contient l'Église de celle-ci pourraient bien se rencontrer tout semblables dans l'Église de l'autre. Le scandale des sinécures ecclésiastiques n'est-il.pas, en Angleterre, le même qu'en Irlande? Là, comme ici, le haut clergé ne possède-t-il pas des richesses démesurées? Le revenu de 400,000 fr., dont jouit l'archeveque d'Armagh, n'est-il pas moindre que les 600,000 francs de rente appartenant à l'archevèque de Cantorbéry ? N'est-il pas aussi absurde en Angleterre qu'en Irlande que les édifices servant au culte anglican soient construits et entretenus aux frais des dissidents? N'est-il pas mauvais, en Angleterre comme en Irlande, que l'Église anglicane possède de grandes propriétés foncières, qui sont enchaînées et à moitié stériles entre ses mains? N'est-ce pas, dans l'un comme dans l'autre pays, un mauvais système que celui suivant lequel des ministres religieux remplissent, comme juges de paix, des fonctions civiles, et peuvent jeter en prison le corps de celui dont ils dirigent l'intelligence et l'âme?

Toutes ces questions sont déjà débattues en Angleterre. Et qu'est-ce qui les soulève? L'état de l'Irlande, qui pousse d'éternelles plaintes, qui s'agite sans relâche pour repousser le culte qu'on lui a imposé par la force, et qu'on ne maintient chez elle que par la violence. Combien de pareilles clameurs, toujours suivies des mêmes échos, combien de semblables commotions, amenant toujours les mêmes contre-coups, faudra-t-il pour ébranler en Angleterre l'Église qui chancelle en Irlande? On ne le saurait dire. Mais ne peut-on-pas du moins affirmer qu'il n'existe pas d'institution si solide qui, à la longue, résistat à une pareille cause de ruine?

Et tous ces périls, qu'accumule sur l'Église d'Angleterre le système politique suivi envers l'Irlande, ne sont pas moindres pour l'aristocratie anglaise.

Lorsqu'en Angleterre on entend répéter sans cesse qu'en Irlande il existe une classe de personnes appelées les propriétaires et les riches, contre laquelle s'élèvent incessamment toutes les haines et toutes les malédictions du peuple; que ces riches ne se servent de leur fortune et de leur puissance que pour écraser le faible et le dépuiller; que ces propriétaires, odieux à la nation et amis de l'Église, ont fait avec celle-ci un pacte d'égoisme dont la ruine du peuple forme le sujet; lorsque l'Angleterre apprend que les grands seigneurs irlandais, qui n'ont pas une sympathie pour la souffrance du pauvre, tirent de ses sueurs et de son indigence tous leurs moyens de luxe et d'orgueil; lorsque, chaque jour, elle entend dire

que ces hommes, investis de tous les pouvoirs publics, emprisonnent arbitrairement les citoyens, appliquent les lois sans les comprendre; faute d'autorité morale, ne connaissent d'influence que celle du geòlier ou du bourreau; et à force d'impéritie, de cupidité, d'imprévoyance et d'égoïsme, finissent par se rendre si odieux à la nation qu'ils sont réduits à cette alternative, ou de fuir le pays qui les abhorre, ou d'y vivre dans une constante terreur, quand ils n'y tombent pas sous le fer de la haine et de la vengeance : lorsque, dis-je, de pareils faits, que la presse enregistre sans cesse et qu'elle exagère encore, arrivent constamment à l'oreille du peuple anglais, ne pense-t-on pas que celui-ci, frappé des accusations qu'encourt l'aristocratie d'Irlande, sera tout naturellement conduit à rechercher si celle d'Angleterre peut mériter les mèmes reproches?

L'aristocratie anglaise est autre, sans doute, que celle d'Irlande. Mais, si bonne qu'on la suppose, elle contient en elle assez de vices, elle est sujette à assez d'erreurs, et, toute généreuse qu'elle soit comparativement, elle renferme encore assez d'égo'sme pour que le grief irlandais puisse être rapproché d'un grief analogue en Angleterre; pour que celui qui, dans ce dernier pays, souffre d'un exeès, d'une faute, d'une faiblesse de l'aristocratie, applique à son état ce qui est propre à l'aristocratie d'Irlande, et soit tenté de hair l'une chez lui autant qu'il voit l'autre détestée dans le pays voisin. L'Angleterre qui, pour demeurer anglicane et aristocratique, force l'Irlande de rester telle, ne songe pas à ce qu'il y a de formidable dans cette voix solennelle de tout un peuple qui ne cesse de lui crier que l'Église anglicane est le plus odieux de tous les cultes, et l'aristocratie le pire de tous les gouvernements.

Ainsi, non-seulement l'Angleterre ne réussira point à maintenir en Irlande l'Église anglicane et l'aristocratic.

mais encore les coups qu'elle porte à l'Irlande, pour lui faire violence, reviendront, par une espèce de rebond, la frapper elle-même, et atteindre chez elle ses propres institutions; et cette influence de l'Irlande qui réagit sur l'Angleterre et qui, en retour de mauvaises lois, lui en renvoie la haine, ne s'exerce pas seulement par une voie morale et indirecte.

L'Irlande, qui sait que l'Angleterre ne lui imposerait point violemment le régime de l'aristocratie et de l'Église anglicane, si ce régime n'était le sien, s'efforce d'attaquer ces institutions en Angleterre; et la part importante de représentation qu'elle a dans le parlement anglais lui en donne le moyen (1).

L'influence des représentants de l'Irlande dans le parlement est et doit être nécessairement de nature démocratique (2), et il est naturel qu'ils saisissent toute occasion qui leur est offerte de frapper, par leur vote, non-seulement les institutions aristocratiques de l'Irlande, mais encore celles de l'Angleterre: non qu'ils ajent précisément à cœur la ruine de l'aristocratie anglaise, mais ils savent bien que, celle-ci étant abattue ou seulement affaiblie, l'aristocratie factice d'Irlande s'écroulerait d'elle-mème.

Or ce caractère radical de la représentation irlandaise exerce et est propre à exercer dans l'avenir la plus extraordinaire influence sur les destinées de l'Angleterre.

On l'a déjà dit: laissée à elle-même l'Angleterre inclinerait à conserver ses institutions, sinon intactes du moins à peu près telles qu'elles sont; et il est certain que, dans le parlement actuel, les voix des députés anglais donneraient la majorité au parti conservatif. D'où vient donc que celui-ci n'est point à la tête du gouvernement? Parce que, dans l'état de division à peu près égale où sont les partis purement anglais, les députés de l'Irlande assurent l'avantage aux whigs en se portant de leur côté (3). Voilà donc l'Angleterre qui tient, il est vrai, l'Irlande sous son

joug, mais qui, par l'influence de celle-ci, est forcée de renoncer au gouvernement qu'elle préfère et de se livrer au parti qui, en somme, ne la représente pas.

Tout amie qu'elle est du repos, l'Angleterre conservative ne se tiendrait point dans l'immobilité, si elle pouvait diriger ses propres mouvements et les modérer à son gré. La nature de son gouvernement, ses habitudes de liberté, l'esprit de discussion qui, de sa religion, a passé dans ses mœurs, les intérêts même qu'elle renferme, qui, trop craintifs pour concéder beaucoup, sont trop éclairés pour ne céder rien, tout la porterait à une réforme lente, paisible et progressive de ses institutions.

Mais tandis qu'elle voudrait s'avancer doucement et prudemment dans la voie des réformes, voici qu'elle est contrainte d'y marcher à grands pas. Et d'où lui vient cette violence? Du tribut qu'apporte dans sa représentation nationale le peuple auquel d'ailleurs elle dicte des lois.

Il est maintenant bien avéré que le fameux bill de réforme de 1832 n'eût point été adopté par les seuls représentants de l'Angleterre, et qu'il n'a dû son triomphe qu'au vote des députés irlandais.

Il semble que, chaque jour, l'influence démocratique de l'Irlande dans le parlement britannique s'accroisse, et que celle de l'Angleterre diminue. Aux dernières élections de 1837, l'Angleterre, qui est en réaction contre la réforme, nommait défà un plus grand nombre de conservatifs, et l'Irlande plus de radicaux (1).

Et tout annonce que pendant longtemps encore la représentation parlementaire des deux pays suivra ces deux tendances opposées, parce que la question se posera chaque jour davantage entre l'intérêt grave qu'a l'Angleterre de ne point hâter le mouvement démocratique, et le besoin impérieux qu'éprouve l'Irlande de le précipiter.

Mais entre les passions constantes à attaquer et les intérêts déterminés à la résistance, ne peut-il pas éclater une redoutable collision?

Ce désir singulier qu'éprouve l'Angleterre de s'arrêter dans la voie où l'Irlande la pousse impétueusement, ne fera-t-il pas naître à la longue, chez le peuple anglais, quelque résolution extrême? Déjà, il faut le reconnaître. l'Angleterre éprouve un secret ennui d'être traînée à la remorque de l'Irlande. L'idée qu'elle subit une pareille influence l'importure; elle souffre dans son orgueil de ce qu'un obstacle à sa marche naturelle lui vienne d'un peuple qu'elle est accoutumée à mépriser. Et puis, à force d'être attaqués, ces intérêts conservateurs de l'Angleterre prennent l'alarme. Les réformes succédant toujours aux réformes, les concessions aux concessions. un moment vient où l'aristocratie pense, à tort ou à raison, qu'elle n'a plus rien à céder, et que désormais elle est réduite à cette alternative de résister ou de cesser d'être.

Ne pourrait-il donc pas alors arriver que le parti qui, de sa nature, est le plus ami de la paix, aperçût un jour qu'il n'y a de salut possible que dans la guerre, et que, convaincu que s'il ne se révolte pas, on le tuera lentement, il ne tente contre son ennemi une lutte à force ouverte, au risque d'y périr de mort soudaine et violente?

Et ce n'est pas seulement une collision entre l'Angleterre et l'Irlande que rendrait possible ce conflit d'intérêts et de passions : c'est un engagement entre les partis anglais eux-mêmes, dont l'un est irrité par l'Irlande, qui sert d'appui à l'autre.

Le recours aux armes n'est pas sans doute en Angleterre un procédé familier aux partis, et l'on peut dire qu'en général tout, dans ce pays, se résout constitutionnellement. Cependant, qui pourrait assurer que l'Angleterre ne sortira jamais de la voie légale? Ceux qui ont vu l'Angleterre en 1832 hésiteraient peut-être sur cette question. A cette époque, les résistances du parti tory avaient fait naître dans le pays des passions si ardentes et si unanimes en faveur de la réforme, qu'on eut dit l'Angleterre à la veille d'une révolution. On parlait hautement d'insurrection; déjà des plans de campagne se préparaient; des chefs étaient indiqués; on dit même que des commandes d'armes se faisaient déjà pour l'armée nationale. L'aristocratie ayant cédé, le fleuve débordé est rentré dans son lit; mais que fût-il advenu, si elle se fût obstinée contre le torrent populaire? populaire?

Maintenant, ne serait-il pas possible qu'après s'être mise en mouvement pour obtenir des réformes, la nation

anglaise s'agitât de même pour en arrêter le cours?

Déjà, en 1835, à l'époque où la réaction de l'Angleterre contre le mouvement de 1832 commença à se faire

terre contre le mouvement de 1832 commença à se faire sentir, le parti conservatif, dans son impatience des réformes annoncées par les whigs, toujours maîtres du pouvoir, fit entendre plusieurs fois le cri de guerre. Il ne s'agissait rien moins que d'un appel aux cavaliers contre les têtes rondes. Cette provocation n'eut point de suite alors. Mais la violence ne pourrait-elle pas quelque jour précéder la mênace?

C'est ainsi que le vent impétueux d'Irlande, qui souffie la démocratie sur l'Angleterre, peut amener, pour celle-ci, la chance d'une guerre civile. C'est ainsi que l'entreprise de maintenir en Irlande un gouvernement que ce pays repousse, fait naître pour l'Angleterre ellemème une sorte d'oppression. C'est ainsi qu'en imposant violemment ses institutions à l'Irlande, l'Angleterre se voit menacée de perdre les siennes. Situation étrange et grave de quelque côté qu'on l'envisage! plus terrible pour l'Irlande, plus imposante pour l'Angleterre; entrainant pour celle-ci plus de responsabilités, pour celle-là plus

de périls; plus simple quoique plus laborieuse pour l'Ir-ande, qui, n'ayant qu'un intérêt et qu'un devoir, n'a point à hésiter dans la route qu'elle suit, dut-elle s'y trainer toute saignante à travers les tortures et les supplices; plus compliquée pour l'Angletere, qui, chargée de mille fardeaux divers, ne sait comment porter ni comment rejeter le poids de l'Irlande; qui, sure de vaincre quand elle combat l'Irlande, ne remporte jamais que de stériles victoires, se ruine toujours en ruinant ce malheureux pays; et au milieu de ses rigueurs envers cette contrée, doutant sans cesse de sa propre cause, tour à tour poussée par son égoisme et retenue par sa conscience, tente vainement d'être toujours habile et toujours juste : situation immense et chargée de ténèbres, où l'esprit s'agite, se fatigue, s'égare; où tout ce qui dans le présent paraît nécessaire à entreprendre, se trouve impossible; et pour laquelle on ne saurait apercevoir dans l'avenir que des solutions tristes ou incomplètes jusqu'au jour, plus ou moins éloigné de nous, où le principe démocratique qui travaille le monde et qui arrive à l'Angleterre non-seulement par les passions de l'Irlande, mais encore par le mouvement général de l'humanité tout entière, aura renversé l'aristocratie en Angleterre, et, en introduisant dans ce dernier pays les seules insti-tutions que puisse supporter l'Irlande, aura rendu possible l'accord de deux peuples, qui sont condamnés à une vie commune et qui aujourd'hui ne peuvent pas plus s'unir que se séparer.

# RÉFLEXION FINALE.

Au milieu de toutes les misères, de tous les périls et de toutes les complications dont on vient de présenter le triste tableau, un aspect consolant s'offre à la vue.

D'où viennent à l'Angleterre ces embarras, ces périls et ces difficultés que ses plus grands hommes d'État déclarent presque insolubles? De l'Irlande: de l'Irlande, malheureuse et opprimée, sur laquelle l'Angleterre pratiqua jadis une conquête égoïste et dure; que l'Angleterre attaqua cruellement dans sa liberté religieuse, après l'avoir dépouillée de sa liberté politique; de l'Irlande, tenue pendant six siècles sous un joug de fer, et soumise sans relâche aux plus odieuses persécutions qu'ait jamais inventées la plus ingénieuse tyrannie.

Et c'est ce peuple, écrasé par tant d'oppression, et dégradé par tant de servitude; c'est ce peuple tant de fois mutilé, brisé et foulé aux pieds par l'Angleterre; c'est ce peuple infortuné, victime tour à tour de tous les fléaux, de la guerre étrangère et de la guerre civile, des massacres et de l'exil, du glaive qui tue, de l'or qui corrompt, de la loi qui persécute; c'est ce peuple, déchiré par d'éternelles convulsions, et décimé par des famines annuelles; c'est ce peuple de pauvres; c'est ce peuple en haillons; c'est ce peuple esclave, qui devient aujourd'hui, pour le tyran, un embarras et un péril!

Certes, il y a là pour les princes et pour les peuples un grave sujet de méditation. Ne serait-ce pas que la violence et la corruption sont de mauvais procédés de gouvernement? Ne serait-ce pas que toute politique, pour être bonne, doit commencer par être honnête, et que, dans l'art de diriger les peuples, comme dans la science qui sert aux individus à se conduire eux-mêmes, il ne faut pas séparer l'habileté de la justice?

Il se passe en ce moment, chez deux grands peuples que l'Océan sépare, deux phénomènes de même nature et qui sont bien dignes de fixer l'attention du monde.

Les États-Unis de l'Amérique du Nord sont, sans contredit, le peuple le plus fortuné de la terre; dans aucun pays les conditions ne sont ni si égales ni si heureuses; nulle contrée ne s'avance d'un pas aussi rapide vers la puissance que donnent la richesse et l'industrie; nulle part le progrès de l'humanité n'est si constant ni si extraordinaire. Cependant au sein de cette prospérité merveilleuse, qui brille d'une si douce clarté, une affreuse tache apparaît; ce corps; si jeune, si sain, si robuste, porte une plaie hideuse et profonde: les États-Unis ont des esclaves. Et vainement dans ce pays chrétien, la religion et l'humanité se dévouent avec une admirable vertu à guérir ce mal néfaste; la lèpre s'étend, elle flétrit des institutions pures, elle empoisonne la félicité des générations présentes, et dépose déjà un germe de mort dans une société pleine de vie.

En même temps qu'en Amérique les États-Unis font d'impuissants efforts pour rejeter de leur sein la race noire, dont la servitude les trouble et les humilie; en Europe, la nation la plus habile peut-être dans l'art du gouvernement, l'Angleterre s'épuise en stériles efforts pour se délivrer du pays qu'elle a mis six siècles à conquérir, et se débat vainement sous les misères de son esclave.

Et comment les deux peuples sont-ils arrivés à des situations si tristes et si semblables? Par les mêmes voies: par une première violence, suivie d'une longue injustice.

L'Amérique et l'Angleterre voudraient, il est vrai, abandonner ces voies funestes, au bout desquelles elles ont trouvé des ablmes. Mais on ne sort point ainsi tout d'un coup de la route fatale et ténébreuse où l'on a marché longtemps; il faut, pour d'aussi longs égarements, de plus longs retours. Lorsque des violations solennelles de la morale et de la justice ont continué pendant des siècles, la perturbation profonde qu'elles ont causée dans l'ordre moral dure longtemps encore après même qu'elles ont cessé. Il ne suffit point que le tyran, qui croyait la

tyrannie utile à son intérêt, reconnaisse son erreur pour qu'il cesse tout à coup de souffrir de sa propre iniquité. Il ne dépend point du plus ou moins d'intelligence de l'égoïsme de suspendre ou de prolonger la responsabilité de ses actes. Dès que l'oppression a existé, l'oppresseur encourt un châtiment fatal. Cette loi est sévère; mais elle est juste et belle, et l'on est heureux de reconnaître que l'égoïsme, l'injustice et la violence entraînent des réparations aussi infaillibles que leurs excès.

Il en est qui pensent que les hommes et les peuples sont conduits fatalement au crime. C'est une opinion fausse et injurieuse à l'humanité, qu'on ne saurait affranchir du crime sans la destituer de la vertu. Les crimes des peuples, comme ceux des hommes, sont libres, et ne sont jamais nécessaires. Il n'y a de nécessaire que la conséquence des crimes ; il n'y a de fatal que leur expiation.

# NOTES.

#### PAGE 3.

(1) En 1723. V. the Hibernian patrlot. Drapier's letters to the people of Ireland concerning M. Wood's brass half-pence. Swift. V. aussi A view of the present state of affairs in the kingdom of Ireland in three discourses. — On voit, dans l'Histoire de Galway, par Hardiman, que dés l'année 1754 il y avait un journal publié en Connaught. V. p. 313.

## PAGE 4.

- (1) V. ce que dit Grattan à ce sujet, p. 13 et 37, t. IV. Grattan's speeches. En ce moment même une foule de meetings sont convoqués sous l'autorité des shérifs des comtés, à l'effet de demander l'abolition des lois existantes, notamment l'extinction totale de la dîme. V. journaux irlandais de décembre 1838.
  - (2) V. Mémoires de Wolf Tone, t. I, p. 65.
  - (3) Le shérif de Tipperary, Gordon, t. II, p. 379.

## PAGE 5.

(1) 500 liv. sterl.

(2) V. l'Introduction historique, p. 62. On voit aussi constamment paraître le jury dans le jugement des White-Boys. V. Irish Disturbances, George Lewis, p. 15, 17, 35 et 109.

## PAGE 6.

(1) Wolf Tone's Memoirs, t. II, p. 535. L'exécution de Tone

n'eut point lieu. Peu de temps après que ces faits venaient de se passer, on apprit que Tone s'était, dans sa prison, percé la gorge d'un coup de canif dont il mourut quelques jours après.

#### PAGE 7.

(1) V. lois de 1787 et de 1823. 27 George III, c. 15, et 4 George IV, c. 87.

### PAGE 9.

(1) The whole mass of the population were placed in hostility with their landlords by the contested elections for that county in 1828, 1829 et 1830; the landlords endeavoured to retaliate upon the tenants for voting against their wishes, and the result was insurrection. — Tithes in Ireland. Report 2. Lords, 1832, p. 189.

## PAGE 10.

(1) L'accroissement de la richesse publique en Irlande est incontestable ; il est certain que, depuis un demi-siècle, l'industrie agricole, commerciale et manufacturière, a fait en Irlande de grands progrès. Cependant ce progrès se concilie avec le maintien, si ce n'est l'accroissement de la misère parmi les classes inférieures. — Wonderfut improvement in the midst of all our agitation political and otherwise, and notwithstanding periodical famine and disease amongst the peasantry. -V. Tithes Commons. 2d report, no 5241. 1832 Mahony. – Après avoir établi les progrès de l'industrie agricole, les commissaires chargés de l'examen de la question des chemins de fer pour l'Irlande ajoutent : - « But these signs of growing prosperity « are unhappily not so discernible in the condition of the la-« bouring people, as in the amount of the produce of the labor. » (V. 2d report of the railway commissioners for Ireland, p. 8.) - Ils disent un peu plus loin, p. 17: « We regret that the « state of the labouring population does not warrant us in as-" suming that any considerable portion of the increased con-« sumption is shared by them. The demand seems to proceed a exclusively from the superior class of landholders and the « inhabitants of the towns. . - The present social aspect of Ireland is an anomaly in itself. Whilst the country is making a visible and steady progress in improvement and signs of increasing wealth present themselves on all sides, the labouring population constituting a large majority of the community, derive no proportionate benefit from the growing prosperity

NOTES. 301

around them. In many places their condition is even worse than it has been. (2º report, of the railway commissioners for Ireland, p. 79.) - La pourriture du cultivateur est moins bonne et moins abondante; il est sujet à des maladies plus nombreuses, à des famines plus fréquentes que jamais. (V. Poor Irish inquiry, part. II, appendix H., p. 9.) Autrefois it ajoutait quelque lait à ses pommes de terre : maintenant il ne mange rien autre chose, et il en mange moins. Il est réduit à préférer, pour sa nourriture, l'espèce de pomme de terre la plus mauvaise (the lumper), parce que c'est celle dont les fruits sont les plus abondants (id.). « The expense of a cottier's living as stated by Arthur Young (in 1780), was much higher than it is now. He reckons it to have been II l. a year: 6 or 7 would be much nearer the value of his annual income at the present time (id.). » - Une seule cause suffit pour expliquer pourquoi la population agricole s'appauvrit de plus en plus en même temps que la prospérité du riche s'accroît: c'est que tous les progrès du sol profitent au propriétaire qui exige plus du fermier, à mesure que la ferme est plus féconde. Si les baux des fermiers sont doublés, la terre peut produire le double, sans que la condition du fermier soit changée. Il ne s'agit pas d'examiner ce que la population produit, mais ce qu'elle consomme; non ce qu'elle paye aux propriétaires, mais ce qu'elle s'applique à elle-même des produits du sol. C'est faute de faire cette distinction que l'on tombe à ce sujet dans tant de contradictions. V. Enquête sur les dimes. Lords, second report, 1832, p. 172.

#### **PAGE 15.**

(1) L'association catholique pourrait être considérée comme remontant à 1809, et même bien au delà, puisque son existence se révèle dès l'an 1760. Mais on a cru devoir ne la dater, dans cet ouvrage, que de l'an 1825, parce que c'est à cette époque seulement qu'elle a manifesté sa puissance.

#### **PAGE 16.**

(1) Si quelque lecteur voulait étudier à fond le principe, la forme et les procédés de la grande association irlandaise, je ne puis que le renvoyer à l'ouvrage déjà cité plus haut de M.Th. Wyse de Waterford, intitulé History of the late catholic association. 1829.

#### PAGE 17.

(1) C'est ce que l'on appelle the Catholic rent, établie

sur la proposition d'O'Connel. Wyse, Catholic association, I. 208.

(2) The algerine act. Wyse, id., I, 176 et 219.

## PAGE 18.

(1) O'Connel déclare depuis quelques années, au nom du parti dont il est l'organe, que si le gouvernement anglais ne fait pas à l'Irlande les concessions que celle-ci réclame, le lien parlementaire qui unit les deux royaumes sera brisé. Cependant, dit-il, il faut essayer d'obtenir justice, et, afin d'atteindre ce but, il a, cette année (1859), demandé que toutes les provinces d'Irlande envoyassent à Londres un certain nombre de représentants ou mandataires qui y viendraient avec la mission de faire entendre les vœux du pays. Si leur voix n'était pas entendue, l'Irlande demanderait la rupture de l'Unton (the repeal of the union). L'association qui s'est formée dans le but de seconder ce plan a pris le nom de Société des Précurseurs, parce que ses membres font une démarche provisoire, un premier pas, un essai après lequel ils doivent aller beaucoup plus loin.

## PAGE 19.

(1) V. séance de l'association générale du jeudi 8 décembre 1836; journaux de ce temps et notamment le n° du Dublin-Evening-Post du 10 décembre 1836.

## PAGE 20.

L'élection de Longford.

(2) V. le compte rendu de cette séance de l'association générale dans le Dublin-Eyening-Post du 14 juillet 1837.

## PAGE 21.

(1) Catholic association. Th. Wyse, t. I, p. 224 et 236.

## PAGE 22.

(1) History of the catholic association. Th. Wyse, t. I, p. 284 et 387.

## PAGE 23.

(1) Id., t. I, p. 409.

## PAGE 27.

(1) V. Wyse. Catholic association. Appendix, t. II, p. 21.

#### PAGE 29.

(1)... He wished to tell their lordships that it was not so easy so catch that person (O'Connell) within the law. (Discours de lord Plunkett à la chambre des lords, du 17 février 1852.) V. tous les journaux du temps. Pour l'interrogatoire d'O'Connell devant la chambre des communes et celle des lords, V. First report of on the state of Ireland 23 february and 11 march 1825. House of commons, p. 48 et suiv. V. anssi Minutes of evidence taken before the select committee of the house of lords, appointed to inquire into the state of Ireland, 18 february, 21 march 1825, p. 125.

### PAGE 30.

- (1) On sait qu'en l'année 1828, à une époque où les catholiques étaient, par la loi sincapables d'être députés au parlement. O'Connell, quoique catholique, se présenta aux suffrages des électeurs du comté de Clare, qui le nommèrent leur représentant.
- (2) C'est dans les meetings qu'O'Connell s'est fait d'abord connaître, et qu'il a gagné sa première popularité.

### PAGE 36.

(1) On sait que, chaque année, le peuple irlandeis offre à O'Connell un tribut volontaire très-considérable. Ce tribut, qui date de 1831, s'est élevé, cette année-la, à 26,000 liv. st. (663,000 fr.); en 1832, il a été seulement de 12,533 liv. st, (c'est-à-dire un peu plus de 300,000 fr.); en 1833, de 13,908 liv. (environ 350,000 fr.); en 1834, de. . .; en 1835, de 20,189 liv. st. (c'est-à-dire 514,819 fr.). Cette taxe volontaire se percoit avec régularité. Son pavement se fait sous la forme d'une souscription, et son recouvrement par une administration centrale, établie à Dublin, et qui a des agents nombreux dans toutes les paroisses d'Irlande. Je dois à M. Fitz-Patrick, qui est le directeur de cette administration, la communication des documents où j'ai puisé les chiffres qui précèdent, et qui, du reste, sont tous les ans livrés à la publicité. Depuis qu'il s'est voué à la défense de son pays, O'Connell a renoncé absolument au barreau, où, comme avocat, il gagnait autant d'argent, si ce n'est plus, qu'il n'en recoit aujourd'hui de la reconnaissance de ses concitoyens.

#### PAGE 57.

(1) Discours prononcé par O'Connell, le 12 janvier 1837, à

l'association générale. V. Dublin - Evening - Post du 14 janvier 1837.

#### **PAGE 38.**

(1) O'Connell a soixante-cinq-ans.

### PAGE 45.

(1) Catholic association. Wyse, I, 295.

## PAGE 46.

(1) Les prêtres catholiques ont, terme moyen, environ 500 liv. st. de revenu (7,500 fr.); mais. sur ce salaire, le prêtre soutient ses deux vicaires (curates.) C'est le revenu de la cure plutôt que celui du prêtre. (Docteur-Poyle, p. 97. — Enquête de 1852, sur les dimes. — Tithes lords, second report.)

#### PAGE 47.

(1) Le docteur Doyle parle iei de l'organisation de la chambre des communes antérieure au bill de réforme de 1852.

#### PAGE 48.

(1) V. second report de l'enquête intitulée Tithes in Ireland, 13 mars 1832. House of commons, p. 162.

### PAGE 51.

(1) Après la bataille de la Boyne. 80,000 familles écossaises s'établissent dans le nord de l'Irlande. (Wyse, I, 20.) — Histof the catholic association. — Sur 642,356 presbytériens, chiffre total, il y en a 629,127 dans l'Ulster. — La province (religieuse) d'Armagh en contient seule 638,503; le diocèse de Dublin, 2,290; et il n'y en a plus que 1,993 dans tout le reste de l'Irlande. V. First report of the commissioners of public instruction in Ireland.

#### PAGE 53.

(1) Plowden, I, 213.

## PAGE 55.

(1) Suivant le cens recueilli en 1834 par les commissaires de

l'instruction publique en Irlande, il y avait, à cette époque, dans ce pays, 642,000 presbytériens. Le chiffre total de la population d'Irlande, à la même époque, était de 7,943,940.

#### PAGE 64.

(1) M. Wyse de Wateford, l'aïeul de Thomas. Wyse, membre distingué de la chambre des communes, auteur souvent cité de l'Histoire de l'association catholique et de plusieurs ouvrages remarquables sur l'éducation.

(2) V. Wyse. Catholic association, t. I, ch. x1.

#### PAGE 66.

(1) Je dis ici que la propriété moyenne est en voie de se constituer en Irlande. C'est un fait dont la preuve résulte pour moi, non-seulement de tous les renseignements verbaux que l'ai recueillis à ce sujet, mais encore d'un certain nombre de documents écrits, dont quelques-uns ont un caractère public et officiel. Je trouve constaté dans une enquête parlementaire récente, que dans le cours des années 1829, 1830 et 1831, il a été vendu en Irlande, par autorité de la cour de chancellerie. deux cent trente propriétés ou parcelles, dont le prix total a été de 1.007,948 liv. sterl. (plus de 25 millions de francs). Il en résulte que leur prix moyen a été de 4,383 liv. sterl. (ou 111,741 fr.) - Si au lieu de procéder en prenant la moyenne du chistre total, j'examine tous les cas de vente isolément, j'arrive au même résultat par une autre voie. Ainsi sur les 231 cas de vente, j'en trouve seulement 21 dont le prix soit inférieur à 200 liv. sterl. - 71 qui dépassent 200 liv. sterl., et moindres de 1.000 liv. sterl.; et 129 supérieurs à 1,000 liv. sterl., et moindres de 20,000 liv. sterl. Je ne trouve qu'un seul cas d'une terre vendue 40 liv. sterl. (1,020 fr.), - et un seul d'une terre vendue 80,000 liv. sterl. (2,040,000 fr.) - La vente des très-petites propriétés est aussi rare que celle des très-grandes. Il y a évidemment là le signe d'ûne propriété moyenne, s'établissant au profit des classes commerçantes et manufacturières; ce n'est ni l'aristocratie, ni l'ouvrier qui achète; ce qui domine, ce sont les transactions de 80 à 150,000 fr. : c'est la classe movenne qui s'élève. — V. Enquête intitulée Tithes in Ireland, house of lords, 1832, second report, p. 177, 180, 182,

## PAGE 67.

(1) V. Wyse, I, 146, Catholic association.

## **PAGE 68.**

(1) Wolf Tone's Memoirs, t. I, 241.

#### PAGE 69.

(1) Wyse. Catholic association. I, 115.

(2) Pendant 1829, 1830 et 1831, il a été donné des hypothèques sur les propriétés soncières en Irlande pour 2.448,000 liv. sterl., ce qui fait pour chaque année, terme moyen, 932,000 liv. sterl., ou 23,744,000 fr. V. Tithes in Ireland. Commons, II, p. 187, Et l'on voit par les extraits sulvants, tirés des mêmes enquêtes, que ceux au profit de qui ces hypothèques ont été données, appartiennent généralement à la classe moyenne. « The great » portion of lenders upon judgements, as far as my experience « extends, are the middle classes, shopkeepers, persons who « have been in trade, and who reside in the country towns.» Mahony, n° 5261. Tithes, 1832, Commons— Roman catholics principally (id.); and in the transfer that is now going on, there is a great deal of landed property going into roman catholic hand, on account of the nature of the incumbrance I have been referring to (ib.).

(3) Wyse. Catholic association, I, 430.

## PAGE 74.

(1) V. Déclaration de la corporation de Dublin, en 1792. définissant le protestant ascendancy: a protestant king of Ireland; a protestant parliament; a protestant hierarchy; protestant electors and government; the benches of justice: the army and the revenue through all their branches and details protestant. — V. R. Musgrave appendix, p. 12, Irish Rebellions.

## **PAGE 75.**

(1) Tels que des tabatières, des médailles à son effigie; les jaunes sont cultivés avec une sorte de piété par les oran-

gistes.

(2) Ce nom fut, dans l'origine, particulier aux protestants de l'Ulster, qui, en 1795, entrèrent en lutte ouverte dontre les catholiques de cette province, connus sous le nom de Defenders. et ensuite Ribbonmen. Aujourd'hui encore il désigne ples spécialement les ardents protestants du Nord, et notamment les

membres d'une société secrète qui existe en Irlande depuis plus de quarante ans. La première association secrète, qui s'appela orangiste en mémoire du roi Guillaume III. date de 1798; elle se forma surtout par réaction contre les concessions faites aux-catholiques de 1776 à 1795, et par esprit d'opposition à la fusion qu'à cette époque on tentait d'amener entre les catholiques et les protestants : c'est sous ce dernier point de vue que l'association orangiste se montra si hostile aux Irlandais-Unis qui avaient entrepris cette fusion. Dépositaire fidèle des principes et des passions de 1688, l'association orangiste subordonne son obéissance au roi d'Angleterre à la religion de celui-ci, qui doit être protestant (being protestant). Tous les serments secrets des orangistes mentionnent cette réserve. L'association de 1798 va plus loin encore, et elle veut que ce roi protestant maintienne dans toute son étendue le monopole du pouvoir protestant en Irlande; ce n'est qu'à ce prix que la fidélité lui est due... so long as they maintain the protestant ascendancy.-L'association orangiste, constituée en 1798, s'est reorganisée à différentes reprises, en 1800, 1814, 1824, 1828, 1834, et, quoique dissoute en 1835, elle existe toujours : ses statuts divers sont rapportés dans le rapport parlementaire intitulé: Orange lodges, house of commons. 20 juillet et 6 août 1835.

Dans des temps récents. l'usage a fait appliquer la qualité d'orangeman à tout protestant du Sud comme du Nord, dont les passions ou les principes sont absolument opposés aux réformes conçues en faveur des catholiques; on doit dire cependant que l'appellation de tory implique plutôt la nature des opinions, et celle d'orangiste la violence de l'esprit de parti.

## **PAGE 76.**

(1) From that mistaken lenity which has been the ruin of the kingdom (Musgrave's Irish Rebellions appendix, p. 48.)

(2) Musgrave's Irish Rebellions appendix, p. 161.

## PAGE 77.

(1) Il y a, en Irlande, sur 8 millions d'habitants, 6 millions et demi de catholiques. On peut estimer à 5 ou 600,000 le nombre des protestants qui font cause commune avec le partiradical; ce qui porte à 7 millions la force numérique de ce parti, qui a contre lui environ 1 million de protestants.

#### PAGE 81.

(1) Wyse. Catholic association, I, 224.

## PAGE 82.

(I) Dans la province de Cashel, les catholiques sont vis-à-vis des protestants dans la proportion de 19 contre 1; dans celle de Tuam, 25 contre 1. V. Report of the commissioners for public instruction in freland.

(2) Wolf-Tone's Memoirs, I, 171.

#### PAGE 87.

(1) Il résulte des tableaux comparatifs de la population irlandaise, en 1821 et en 1831, que son accroisement, qui, dans la province de Leinster, n'a été pendant dix ans que de 9 pour cent, a été, durant le même laps de temps, de 22 pour 100 dans la province de Connaught. Y. Statistical account of the British empire, par Mac-Culloch, t. I, p. 437 et 441. Ces tableaux de M. Mac-Culloch reposent sur des documents officiels.

### **PAGE** 88.

(1) C'est le cens de 1831.

(2) Il y a, terme moyen, pour les journaliers irlandais, de travail que vingt-deux semaines par an. ou cent trente-cinq jours. V. Irish poor law inquiry. Appendix. II, part. 1, p. 12. Les lieux où il y a le plus de travail donnent deux cent dis journées par an, et-il en est qui n'en donnent que vingt-quatre (ibid.).

## PAGE 89.

(1) Tous les chiffres statistiques dont je me sers ici sent empruntés à l'ouvrage de M. Mac-Culloch. Statistical account of the British empire. V. aussi second report of the Irish railway commissioners, p. 84.

## PAGE 91.

(1) On en a vu, en 1826, un terrible exemple dans les districts manufacturiers d'Angleterre; à l'époque où les machines à filer le coton out remplacé la main-d'œuvre, des milliers d'ouvriers ont été sans emploi et jetés dans toutes les horreurs de la famine. V. Emigration committee, second report. p. 5 (1827).

L'Angleterre offre, dans un espace de moins de dix ans. 
exemple bien saillant des fluctuations de population qu'occasionne l'industrie dans les pays où elle est établie sar une

NOTES. 509

grande échelle; et des embarras immenses que ces fluctuations font naître. En 1827, on voit le parlement et l'Angleterre entière s'agiter pour trouver le moyen de faire émigrer aux colonies 95,000 individus qu'on considère comme surabondants par suite du déclin de l'industrie V. trolsième Emigration report, p. 40 et précédentes; et, en 1835, l'industrie étant relevée et employant plus de bras, on est inquiet de savoir où l'on trouvera 90,000 ouvriers qu'on calcule devoir être nécessaires à ces manufactures. V. 181. poor report, 1835, p. 308.

(2) Il n'existe un peu d'industrie manufacturière que dans la province d'Ulster, où la fabrique des tissus de lin est trèsprospère. Dans le reste de l'Irlande, l'industrie manufacturière est piutôt en déclin; toutes les fabriques d'étoffes de laine. de flanelle et de coton y sont en pleine décadence. Il y a bien quelques progrès dans l'industrie commerciale proprement dite, c'est-à-dire dans celle qui achète pour revendre; mais ce genre d'industrie est borné, de sa nature, aux besoins du pays; il emploie un nombre restreint d'individus, et c'est une question de savoir s'il s'accroît en proportion des progrès de la

population.

Pour aider l'industrie à se développer, le gouvernement anglais paraît être dans l'intention d'établir en Iriande un certain nombre de grandes lignes de chemins de fer. A cet effet, une commission, composée de MM. Drummond, sous-secrétaire d'État et ex-ingénieur, John Burgoyne, Peter Barlow, Griffith et Harry D. Jones, major dans l'armée anglaise, a été chargée d'examiner toutes les questions politiques et économiques qui se rattachent à l'exécution de ce plan. Le rapport de cette commission, daté du 13 juillet 1838, contient, sur l'état de l'Irlande en général et sur la question spéciale qu'il a pour objet, les documents les plus précieux. V. second report of the commissioners appointed to consider and recommend a general system of Railways for Ireland, Dublin, 1838.

(1) Arthur Young's tour in Ireland, t. II, sect. 1x, p. 150. Edit. in 80.

(Le renvoi de cette note manque à la page 92, lig. 15, où il devrait se trouver.)

## **PAGE** 93.

(1) Notamment celles des étoffes de laine.

(2) Par les incapacités civiles qui excluaient les catholiques d'Irlande des corporations municipales.

(3) Les droits d'entrée des produits irlandais dans les ports de l'Angleterre équivalaient à une prohibition absolue. On voit, dans l'Histoire de la ville de Galway par Hardiman, qu'il était

310

permis d'exporter d'Irlande toutes sortes de marchandises excepté les étoffes de laine et de lin (linen and woollen goods). V. p. 83.

(4) Gordon, History of Ireland, II, 49.

## PAGE 95.

(1) V. First annual report of the poor Law commissioners for England and Wales, p. 305. — V. aussi report de George Lewis, spécial surce sujet, p. 6.—Irish poor in Great Britain.

(2) G. Lewis. — Irish poor in Great Britain, p. 63 et suiv. — Irish poor inquiry, third report of the commissioners, p. 4. Il est constaté que l'ouvrier agricole d'Irlande gagne, terme moyen, 2 sch. ou 2 sch. 6 d. par semaine, c'est-à direle quart de ce que gagne l'ouvrier anglais dont le salaire est de 8 à 10 sch. par semaine.

## PAGE 96.

(1) Suivant le jugement de M. Griffith, directeur général du cadastre de l'Irlande, la presque totalité des 5 millions d'acres pourrait être utilisée; et il y en a plus d'un million dont on pourrait tirer des céréales. V. Enquête sur les dimes de 1832.—Tithes, second report, p. 276. Queries 2936-2940.

## **PAGE 101.**

(1) V. tous les économistes du xVIIIº siècle. Montesquieu dit dans l'Esprit des Lois (t. II, liv. xXIII, chap. 26), que l'Europe a besoin de travailler à l'accroissement de sa population.

(2) On sait qu'une loi de la révolution récompensait les filles

mèrés d'enfants naturels.

## PAGL 102.

(i) On peut voir, par la correspondance du primat Boulter, tous les efforts que fit le gouvernement anglais en 1727 et en 1728, pour empêcher l'émigration des Irlandais en Amérique.

V. Boulter's Letter's, t. I, 220 et suiv.

En 1826 et 1827, une commission parlementaire fut instituée à l'effet d'organiser un plan d'émigration régulière d'Augleterre aux colonies anglaises; et dans les rapports de cette commission, on retrouve sans cesse l'opinion qu'un vaste système d'émigration doit surtout être organisé pour l'Irlande. V. Emigration committee, 1826-1827. Je me rappelle avoir, le 1° juin 1837, assisté, à Londres, à une séance de la société NOTES.

d'économie politique, et y avoir entendu discuter la question de l'émigration irlandaise, qui avait été posée en ces termes par le colonel Torrens: « To what extent should emigration « from Ireland be carried, in order to dispauperize that coun« try, and aid the introduction of poer Laws? » — Sir Henry Parnell soutint que, pour atteindre le but indiqué dans cette question, il fallait faire émigrer d'Irlande 1,800,000 pauvres, et il calcula que cette émigration coûterait à l'État environ 750 millions de fr., ou 30 millions liv. st. La question fut débattue en présence et avec le concours des économistes les plus distingués de l'Angleterre, entre autres de MM. Senior qui la présidait, le docteur Whately, archevêque de Dublin, Mac, Culloch, Joseph Hume, Spring Rice, chancelier de l'échiquier, Poulett Thomson, ministre du commerce, etc.

#### PAGE 106.

(1) Irish poor Inquiry. Appendix F. p. 133, au mot Émigration.

(2) Ibid., p. 135 et 137.

### PAGE 107.

(1) On a déjà proposé d'exiger 10 dollars (53 fr.) comme droit d'entrée de tout émigrant.

## PAGE 109.

(1) Emigration committee. 3° report, 29 juin 1827, p. 22 et 23. House of commons.

#### PAGE 110.

- (1) V. Emigration committee. 3º report, 29 juin 1827, p. 31.
- (2) 80,000,000 liv. sterl. ou 2,040,000,000 fr.

(3) 48,000,000 liv. sterl.

(4) 1,020,000,000 fr. ou 40,000,000 liv. sterl.

(5) A la vérité, l'on a prétendu que les dépenses occasionnées par l'émigration ne sont que des avances susceptibles d'être recouvrées par l'État. L'émigrant au profit de qui de grands frais sont faits est, dit-on, le débiteur du gouvernement; et, comme il prospérera sans doute sur la terre nouvelle où on l'a établi, il sera, en peu d'années, capable d'acquitter sa dette.

Il me paraît peu probable qu'aucun État fasse de grandes dépenses d'émigration sur la foi de pareilles espérances de recouvrement; combien d'émigrants se loueraient de l'engagement pris! combien, désireux de le tenir, n'en auraient pas le pouvoir! Cependant, persuadée que ce système d'émigration, fondé sur le crédit, était le meilleur de tous, et que son seul

obstacle pourrait provenir de l'impuissance où seraient de s'acquitter de leur dette les émigrants invalides ou de constitution fajble, la commission parlementaire pour l'émigration, en 1827, recommandait -instamment au gouvernement de ne procurer des moyens d'émigration qu'aux hommes forts, robustes, et de moralité bien constatée; théorie singulière suivant laquelle, pour améliorer l'état d'un pays, on commencerait par Jui enlever l'élite de sa population! V. Emigration committee third report, 1827. House of commons, p. 33 et 38.

#### PAGE 111.

(1) V. Poor Irish inquiry appendix F. Vo Emigration, p. 133 et suivantes.

### **PAGE 112.**

(1) Le gouvernement, auquel ils sont forcés de s'abandonner, ne peut rien faire que par des agents, sur lesquels, à cause de la distance, tout contrôle de sa part est à peu près impossible. Et l'on se tromperait si l'on pensait que la détresse extrême des émigrants les protége contre la cupidité des spéculateurs.

En 1825, quelques émigrations irlandaises ayant été pratiquées sous la direction du gouvernement, la première obligation imposée aux agents secondaires était de nourrir les émigrants aux frais de l'État, pendant la traversée; cependant il fut constaté plus tard que cette prescription n'avait presque jamais été suivie, et que les exécuteurs de l'émigration avaient laissé aux émigrants le soin de pourvoir à leur subsistance pendant le voyage. On a su bien des iniquités semblables. Et combien d'autres ont été commises, qu'on ne sait point! Emigration committee report, 1826 et 1827, minutes of evidence.

### PAGE 114.

(1) Il existe bien un certain nombre de propriétaires irlandais qui travaillent à diminuer le nombre des agriculteurs existants sur leurs domaines, ce qu'ils font en agrandissant leurs fermes. Mais ce serait une grande erreur de penser que telle est en ce moment en Irlande la disposition générale des propriétaires. L'agrandissement des fermes aurait pour résultat de les rendre accessibles à un moindre nombre; or cette diminution du nombre des concurrents serait, aux yeux de la plupart des propriétaires irlandais, un mal supérieur aux avantages que peut procurer l'agrandissement des fermes. L'établissement d'une grande culture sur leurs terres leur promet, il est vrai,

NOTES. 313

des bienfaits à venir; mais il exigerait d'eux un sacrifice présent. Et outre que beaucoup sont trop pauvres pour le faire, un grand nombre y répugneraient par des motifs puisés dans un étroit calcul. Il y a, dans le système actuel de la culture irlandaise, quelque chose qui plait singulièrement aux propriétaires d'Irlande, c'est l'avantage de livrer le sol tout nu aux agriculteurs, et d'obtenir un prix de fermage en retour. A défaut de capitaux, le système actuel, combiné ayec une surabondance excessive de travailleurs, est sans contredit le plus profitable qu'on puisse imaginer. On ne saurait tirer davantage d'une terre sur laquelle on n'a rien mis. Le travail de l'homme est à peu près le seul capital dépensé sur les terres d'Irlande; comment donc les propriétaires irlandais se crolraient-ils intéressés à diminuer le nombre des travailleurs?

Il n'v a qu'un cas où cette diminution leur paraisse utile : c'est lorsque l'étendue de terre, livrée par eux au cultivateur, ne produit pas au delà de la nourriture de celui-ci, et rend, par conséquent, impossible le payement de la plus faible rente. Dans ce cas, les propriétaires s'efforcent de repousser de leurs domaines des fermiers purement onéreux. Au contraire . partout où la terre encore subdivisée peut, en faisant vivre le fermier, procurer un revenu au propriétaire, on voit s'augmenter encore le nombre des fermes. En ceci, comme en toutes choses, le propriétaire irlandais ne suit d'autre loi que celle de son intérêt matériel. Il y a maintenant en Irlande, parmi les propriétaires, une disposition assez commune à convertir en fermes de dix à douze acres des fermes d'une, deux, trois et quatre acres. D'où vient ce penchant? On s'en étonne au premier abord. En effet, leur intérêt pécupiaire semble plutôt opposé à cette marche; non que les fermes de dix à douze acres exigent d'eux aucune avance de fonds: le propriétaire les livre comme les autres sans mettre dessus aucun capital; mais elles lui rapportent moins proportionnellement que les plus petites, par la raison donnée plus haut, qu'elles sont à la portée d'un moindre nombre de cultivateurs. Qui donc porte les propriétaires à introduire ce changement sur leurs terres? Une raison politique. Avant 1829 la loi électorale d'Irlande accordait le droit de voter dans les élections de comté aux petits propriétaires ou fermiers ruraux jouissant d'un revenu net de 40 schellings (50 fr.) : en conséquence, à cette époque, les propriétaires irlandais, jaloux d'augmenter le nombre de leurs sous-tenanciers et d'accroître leur patronage électoral, étaient dans l'habitude de fractionner leurs fermes de manière à en créer le plus grand nombre possible. Mais les électeurs à 40 schellings ayant été abolis en 1829, et une nouvelle classe d'électeurs ruraux à 10 liv. sterl (250 fr. de rente) ayant été créée, ils sont, depuis ce temps, intéressés à opérer ce morcellement dans d'autres proportions. Ceci explique pourquoi, avant 1829, ils faisaient des fermes d'une, deux ou trois acres; et pourquoi sujourd'hui ils en établissent qui en ont dix.

#### **PAGE 115.**

(1) V. art 51 du Peor-Law Irish act. août 1838.

## **PAGE 118.**

(1) Poor-Law amendment act, août 1834.

(2) An act for the more effectual relief of the destitute poor in Ireland (31 juillet 1838).

#### PAGE 119.

(1) Ceux qui voudraient étudier à fond la grande question du naupérisme en Irlande, et notamment la théorie de la loi de charité adoptée pour ce pays par le parlement anglais, au mois de juillet 1838, doivent consulter d'abord les rapports des commissaires de l'enquête faite en 1835 et 1836, et qui ont exprimé une opinion contraire au système que la loi a établi: 2º les rapports de M. George Nicholls, de 1836 à 1838, sur lesquels la loi de 1838 a été rédigée; 3º une brochure intitulée : Observations sur le troisième rapport des commissaires de 1835, par M. George Lewis, 1837; 4º une lettre de M. Senior à lord John Russel, 1837, sur le troisième rapport des commissaires de 1835. Ces deux ouvrages de MM. Lewis et Senior sont également dans le sens de la loi et renferment sans contredit les arguments les plus forts que l'on puisse présenter en sa faveur. 5º Il a paru sous le titre de Strictures on the proposed poor Law for Ireland . 1837, et sous celui de Remarks onthe bill for the relief of the poor in Ireland by Philo-Hibernicus, deux brochures attribuées, la première à l'archevêque de Dublin, le docteur Whately, la seconde à M. Corrie, l'un des commissaires de 1835, dans lesquelles les vices du système de la loi adoptée en 1838 sont très - bien exposés. Lord Clements, M. William Stanley, de Dublin, lieune publiciste distingué, et M. Bicheno ont aussi publié sur cette grave question des livres ou brochures qui méritent d'être consultés.

## PAGE 120.

(1) Le chiffre exact serait de 182,500,000 fr.

## PAGE 123.

(1) Le principe facultatif de la loi se trouve dans l'art. 41. V. act for the more effectual relief of the destitute in Ireland, art. 41.

#### PAGE 125.

(1) La loi ne dit pas en termes exprès le nombre d'établissements qui doivent être construits (V. art. 35); elle laisse aux autorités le soin de le déterminer suivant les circonstances. Mais il résulte des rapports qui ont précédé la loi et de la discussion qui l'a accompagnée que le projet du gouvernement est d'édifier en Irlande quatre-vingts maisons de charité propres à recevoir chacune mille indigents.

#### PAGE 126.

(1) Le Poor Law amendment act (août 1834).

#### PAGE 141.

(1) G. Lewis, Irish Disturbances, p. 444.

## PAGE 147.

- (1) En 1773.
- (2) John Keogh, fils d'un marchand.
- (3) En 1825.

#### PAGE 155.

(1) Lingard history of England, t. VI, chap. 5, en 1525.

#### PAGE 162.

(1) M. Léon Faucher a, en 1836, publié une petite brochure initiulée: État et Tendance de la Propriété en France, où sont très-bien signalées les causes du fractionnement progressif du sol et la limite où ce morcellement doit s'arrêter, sous peine de devenir funeste. Cette brochure présente sur ce sujet beaucoup de considérations neuves et de faits importants.

#### PAGE 166.

(1) Entre autres le célèbre Von Raumer, professeur d'his-

toire à l'université de Berlin, dans son ouvrage intitulé L'Angleterre en 1835. Il dit en propres termes qu'il faut abolir tous les baux à ferme existant en Irlande, et métamorphoser les fermiers en propriétaires. V. lettre Lit. Son livre a été traduit en français. M. de Sismondi exprime une opinion analogue dans son remarquable ouvrage intitulé Etudes sur l'Économie politique, t. I, p. 331 et suiv. Il voudrait que le droit des propriétaires friandais fût converti en un droit à une rente perpétuelle; et il établit, en principe, que le droit du législateur, à régler les conditions du contrat de culture et à apporter pour cela des limites au droit de propriété, ne saurait être révoqué en doute.

## PAGE 174.

(1) V. Blackstone, liv. II, ch. 7, 20 et 21.—L'indépendance des juges anglais (judges) remonte à la révolution de 1688, quoiqu'ils ne soient devenus véritablement inamovibles que sous le règne de George III (1. G. III, c. 23). Du jour où ils ont été indépendants, ils ont été tout dévoués à l'aristocratie, non par l'effet seul de leur inamovibilité, mais par l'influence de causes qui se sont combinées avec celle-ci. Le juge anglais, avec son traitement de 2 à 300,000 francs, occupe naturellement un rang et une position sociale qui l'inclinent vers l'aristocratie, dèsqu'il échappe à la main du prince. Le juge anglais qui, comme officier royal, remplissait de certaines fonctions, propres, de leur nature, au pouvoir exécutif, les a conservées et continue de les exercer depuis qu'il est indépendant; et allié de l'aristooratie, il tourne au profit de celle-ci le pouvoir qu'il exercait jadis au profit du monarque.

## **PAGE 177.**

(1) On trouve dans l'enquête faite en Angleterre sur l'état de la propriété foncière en Angleterre ( on Law of real property) une question ainsi posée: « Est-il possible, dans l'état présent « de la législation, de s'assurer qu'un titre de propriété est « bon? » — Et tous les jurisconsultes que l'on consulte sur ce point répondent que non. V. second report, 29 juin 1830. — Appendix, p. 158 et suiv.

## PAGE 179.

(1) Voici un exemple des embarras dont, en Irlande. Re propriété foncière est couverte. Soit 100 acres de terre. A est le propriétaire primitif (the owner of the fes). A afferme à B ces 100 acres, moyennant un bail perpétuel (# dease of lives

renewable for ever). B sous-loue ces terres à C et à D, 50 acres au premier et autant au second, en donnant à chacun d'eux un bail de quatre-vingt-dix-neus ans. C sous-loue lui-même sa part et la donne à E et F avec un bail de trente et un ans; E sous-loue encore à G, H, I, avec bail de sept ans; et ces derniers sous-louent encore d'anhée en année à une foule de petits cultivateurs (cottiers). V. second report. Tithes in Ireland 1832. House of Commons, p. 9.

#### **PAGE 184.**

(1) V. sur l'état embarrassé de la propriété foncière en Irlande, l'enquête de 1832, intitulée Tithes in Ireland. House of Commons, p. 487, 488. Sur le désir qu'a l'aristocratie de vendre ses terres, V. ibid., p. 493, 501. Sur la nécessité de rendre le sol au commerce, ib., p. 491. V. aussi Enquête sur le même sujet. House of lords, 1832, p. 189, 190.

(1) V. Blackstone, iiv. II., ch. 7, p. 20 et 21. La forme de procédure s'appelle, en style de droit anglais, Common

Recovery.

#### **PAGE 198.**

(2) V. Enquête de 1832. Lords Tithes, second report, p. 95, et aussi Edinburgh Review, vol. LXIII, p.1791.856. La théorie de l'Église anglicane est celle-ci: « It is for the general good, in a country where absenteism is so prevalent, to secure the residence of at least one country gentleman for the diffusion of civilization throughout a parish where he cannot diffuse religion. V. ib.

#### PAGE 200.

(1) V. les enquêtes de 1832 et notamment celle des lords. Tithes, second report, p. 26; et Commons, second report, p. 7.

#### PAGE 222.

(1) Cette loi est appelée the Golbourn act, du nom du ministre qui l'a présentée.

(2) Loi du 16 août 1832. - Lord Stanley's act.

#### PAGE 202.

(1) Loi du 14 août 1835, intitulée An act to alter and amend the laws relating to the temporalities of the church in Ireland.

(2) C'est la loi du 15 août 1838, intitulée An act to abolish compositions for tithes in Ireland, and to substitute rent charges in lieu thereof. I et II Vittoria, c. 109.

# PAGE 207.

(1) George Lewis. Irish church question. V. Irish Disturbances, p. 301.

## PAGE 208.

(1) En 1825, la question fut représentée au parlement; mais le bill qui avait pour objet de donner un salaire au clergé catholique d'Irlande, fut rejeté par la chambre des lords. V. Wyse Catholic association.

#### PAGE 209.

(1) Cette déclaration a été rendue publique par la voie de la presse; elle se trouve dans tous les journaux de janvier 1837. On peut la voir notamment dans le Dubling-Evening-Post du 17 janvier de cette même année. On trouve à la date du 8 du même mois de la même année, une adresse d'O'Connel aux électeurs de Limerick, dans laquelle il s'oppose de toute sa force au projet d'un salaire public pour le clergé irlandais, et déclare que, pour son compte, il aimerait mieux mourir que de consentir à une pareille dégradation du culte catholique. — V. le même journal du 12 janvier 1857.

(2) On peut juger de la disposition véritable du clergé catholique envers les gouvernants et les lois, par ce que disait l'évêque Doyle, en 1838, devant un comité de la chambre des

lords:

- « I think the law is a kind of emanation from God, through a the agency of man; and I not only venerate the law as other a mendo, but I look upon it as clothed with a kind of holiness. Than just law, there is nothing more holy among human a institutions. » Dr. Doyle, p. 101, 1832. Tithes lords second report.
- « A mes yeux, la loi est une sorte d'émanation de Dieu, dont « l'homme n'est que l'agent. Non-seulement je professe pour « la loi le respect dont l'entoure le reste des hommes; mais « encore elle apparaît à mes yeux comme une chose sacrée; « une loi juste me paraît la plus sainte des choses parmi les ing stitutions humaines. »

## PAGE 217.

(1) La loi du 15 août 1838, qui commue les dimes en rentes perpétuelles, après les avoir réduites d'un quart.

#### **PAGE 219.**

(1) Les évêques afferment à vil prix leurs biens, soît à leurs enfants, soit à leurs frères, ou autres proches, quelquefois ouvertement. le plus souvent au moyen de transactions frauduleuses. V. Enquête sur les dimes. 1832, Tithes in Ireland. Second report, Commons. Nº 5195. Selon M. Mahony, avocat distingué de Dublin, les biens d'Église affermés 120,000 l. st., rapportent en réalité de 500 à 600.000 liv. st., soit aux occupants, soit aux familles de ceux-ci (ibid.).—Quant aux revenus apparents des terres ecclésiastiques, voir Ecclesiastical commission, 1833. First report, p. 43. — Sur le mode et la durée des baux donnés par l'Église à ses fermiers, V. ib., p. 212.

#### PAGE 212.

(1) Avant le bill de réforme, sur six cent cinquante-huit membres des communes, il y en avait trois cent sept élus par des bourgs pourris, dont la propriété appartenait à cent cinquante-quatre propriétaires.

#### PAGE 223.

(1) O'Connell à Édimbourg, en septembre 1835.

(2) En 1835, quelques publications tendantes à l'abolition du droit d'ainesse et des substitutions ont paru à Londres, et y ont obtenu un assez grand succès; l'une d'elles portait ce titre: Thoughts upon the Aristocracy of England, by Isaac Tomkins, 1835. J'en ai sous les yeux la sixième édition. Une autre était intitulée: Letter to Isaac Tomkins and Peter Jenkins on primogeniture, by Winterbottom. Une troisième: A Sketch of the aristocracy of England... L'une de ces brochures était, à tort ou à raison, attribuée à lord Brougham.

## PAGE 226.

(1) En 1837: Il n'est pas tout à fait exact de dire que le bill qui tendait à abolir en Angleterre les church nates (ou taxes de fabriques), fut rejeté; car, en réalité, il fut adopté par la chambre des communes, à une majorité de 5 ou 6 voix; mais, dans un pays où le gouvernement constitutionnel est compris, on trou a cette majorité si minime, que le ministère considéra le bill comme rejeté, et ne le porta point à la chambre des lords.

#### PAGE 237.

(1) On peut juger, par un seul exemple, de la répugnance

qu'éprouvent les torys à faire aucun changement dans le gouvernement de l'Irlande. On a vu précédemment (introduction historique, p. 200), qu'en 1797 la loi qui interdisait le mariage entre les protestants et les catholiques, fut abolie. De là. sans doute, résultait la nécessité d'abroger les lois qui défendaient, sous peine de mort, au prêtre catholique de célébrer un mariage entre càtholiques et protestants. Cependant ces lois, tombées, il est vrai, en désuétude, sont restées intactes jusqu'en 1835, époque à laquelle une admistration whig les a formellement abolies. V. loi du 29 août 1855.

#### PAGE 240.

(1) Le principe fondamental des écoles irlandaises, dites nationales, est qu'on y donne l'instruction aux enfants, indépendamment du culte professé par ceux-ci. Il est manifeste que, dans un pays comme l'Irlande, l'exécution fidèle de ce principe est la condition nécessaire de succès pour toute école ouverte, tout à la fois, aux protestants et aux catholiques; mais il facile de comprendre les difficultés que l'on rencontre dans la pratique. Il ne faut point influencer les enfants en faveur de tel ou tel culte, et cependant tout enseignement religieux ne saurait être banni de l'école. Que serait, en effet . l'éducation sans la religion ?-Mais si on entretient les enfants de religion, comment le faire sans tomber dans l'écueil qu'avant tout il faut éviter? - C'est à vaincre ces deux obstacles que tendent tous les efforts du gouvernement whig. Et d'abord, comme garantie de la sincérité de l'intention, il a placé à la tête de la commission centrale qui dirige ces établissements, deux hommes éminents, chacun dans son parti, l'un protestant. l'autre catholique, et qui doivent, parleur caractère, offrir des gages d'impartialité aux croyants de leur religion; l'un est le docteur Whately, archevêque protestant de Dublin, l'autre, le docteur Murray, archevêque catholique; le duc de Leinster, qui est à la tête de la noblesse irlandaise, homme d'une grande sagesse et d'une grande modération, en fait aussi partie. Ensuite il est établi comme règle principale de l'institution, qu'en aucun cas il ne sera donné aux enfants que l'instruction religieuse déterminée par leurs parents ou tuteurs; et qu'à cet effet, un jour de la semaine (en outre du dimanche), les enfants des écoles seront mis à la disposition, soit du tuteur. soit du ministre, prêtre catholique ou pasteur protestant. désignés par le tuteur de l'enfant ou par ses père et mère, afia de recevoir l'espèce d'instruction religieuse qui leur convient. Les enfants ne trouvent dans l'établissement même aucune instruction religieuse, à moins qu'on ait reçu de leurs père et

mère. l'autorisation formelle de leur donner celle qui y est en vigueur. Au 31 mai 1836, ces écoles étaient au nombre de treize cents, contenant plus de cent mille élèves de toutes les dénominations religieuses. Un des soins principaux du gouvernement est de fonder en ce moment des écoles normales d'enseignement : car ce qui manque en Irlande à ces, écoles, ce ne sont pas les élèves, mais les instituteurs. V. Reports of the commissioners of national education in Ireland for the years 1834. 1835, 1836 et 1837. - On ne saurait mieux se faire une idée de l'esprit dans lequel les écoles nationales d'Irlande sont dirigées, qu'en lisant les discours prononcés sur ce sujet à la chambre des lords, par l'archevêque de Dublin (le docteur Whately), qui est tous les ans attaqué dans cette chambre par les orateurs du parti tory, et notamment, par ford Lyndhurst et l'évêque d'Exeter. V. notamment le discours prononcé par le docteur Whately, le 19 mars 1833. Ceux qui voudraient approfondir ce sujet, et examiner non-seulement ce que l'on fait en Irlande, mais encore ce que l'on devrait v faire dans l'intéret de l'éducation du peuple et des autres classes de la société. doivent lire l'ouvrage très-remarquable publié sur ce sujet par M. Th. Wyse de Waterford, auteur de l'Histoire de l'Association catholique. Cet ouvrage est intitulé Education reform. London, 1836, Longman. Le discours prononcé sur le même sujet, par M. Wyse, dans la chambre des communes, le 9 mai 1835, mérite également d'être consulté.

## PAGE 242.

(1) On veut parler de la réforme opérée dans les pouvoirs des juges de paix, par le poor law amendment act, le 14 août 1834, qui, en créant une admistration centrale de la loi des pauvres, a dépouillé les juges de paix d'un grand nombre d'attribution, et a restreint singulièrement ceux de leurs pouvoirs qu'elle n'a pas détruits.

#### PAGE 243.

(1) La pensée la plus avancée des whigs se peut voir dans un écrit intitulé National Property and Prospects of the present administration and of their successors, qui a paru en 1835, et qui, quoique publié sans nom d'auteur, est notoirement émané de William Nassau Senior, ex-professeur d'économie politique à Oxford, auteur d'un ouvrage extrêmement remarquable, intitulé Outine of the science of political economy, 1836, et aujourd'hui investi d'une des plus importantes fonctions de la magistrature anglaise (master in chancery). M. Senior, quoique écrivant en son nom propre, était évidemment l'organe réel du

ministère Melbourne; et sa publication avait pour objet de pressentir et de préparer l'opinion publique sur les réformes qui étaient dans la pensée des whigs, Or les principaux points qui sont établis dans l'œuvre de M. Senior, sont ceux-ci: 1º que la chambre des communes est désormais le pouvoir prépondérant dans l'État, et que la chambre des lords ne doit plus être que la seconde chambre du parlement ; 2º que si la chambre des lords n'accepte pas ce rôle secondaire. le seul qu'elle puisse avoir, il faut de toute nécessité la réformer : et cette réforme se peut faire en introduisant dans la chambre des lords un grand nombre des lords nommés à vie : 30 il faut absolument opérer de grandes réformes dans l'Eglise d'Angleterre ct dans celle d'Irlande, et ne point s'arrêter au cri de l'Église qui se prétend dépouillée quand on règle ses droits et res revenus. Les propriétés de l'Église sont des propriétés nationales. dont l'État fait l'emploi qu'il juge le plus juste et le plus utile à la société: 40 il faut réformer les corporations municipales d'Angleterre. On sait que ces corporations ont été réformées en 1836. Comme en 1836 on s'aftendait à une résistance de la chambre des lords au bill de réforme des corporations municipales d'Angleterre, il était délà question, au sein du cabinet whig, d'un projet de réforme de la chambre des lords, dont les articles avaient déjà éfé esquissés... Mais, les lords ayant cédé, ce projet n'a pas eu de suite.

(2) En 1837, un bill tendant à l'établissement de ces conseils locaux fut préparé par M. Joseph Hume, sous le titre de Bill to establish councils for the better management of county rates. On croit tenir de très-bonne source que M. Hume, en présentant ce bill, agissait d'accord avec le ministère whig, sur l'appui duquel il croyait pouvoir compter; et en effet, les ministres whigs ne voyaient dans ce projet de loi, qui déponilait les juges de paix de l'administration des comtés, pour la transporter à des magistrats é'us, rien que de compatible avec leurs principes politiques. Mais la seule présentation de ce bill souleva de si grandes oppositions dans la chambre des communes, dont tous les membres sont juges de paix, que les whigs n'ont pas osé soutenir ce projet de loi, qui était, il est vrai, conforme à leurs propres sentiments, mais qu'ils ne pouvaient défendre sans compromettre leur existence minis-

térielle.

#### PAGE 249.

(1) Il y a eu sur cette question beaucoup de défections parmi les whigs, qui cependant ne l'ont pas désertée en masse. Voici du reste quel a été, depuis 1833, le mouvement des majorités | per /

gar let f

riscoss

ا العول

mais #

es 188

11:34

alie.

1 1965

نحل ا

فأزنز

خذاء

178

ist.

\*4

:::

3

et des minorités sur cette question; en 1833, pour le scrutin secret, 106 voix contre 211; en 1835, 146 pour et 319 contre; en 1836, 88 pour, et 130 contre; en 1837, 155 pour, et 267 contre : enfin en 1838, 200 pour, et 317 contre. On voit qu'il v a encore pour repousser la motion, une majorité de 117 voix. Le bill n'aurait quelques chances de succès que si le ministère whig l'adoptait. Du reste, il y a sur cette question de singulières variations d'opinion. Beaucoup de torys tendent à croire que le vote au scrutin secret ne nuirait en rien à l'influence de l'aristocratie, et aurait pour avantage de détruire celle du peuple qui aujourd'hui a une certaine action sur le vote public des électeurs. Par la même raison, beaucoup de radicaux qui étaient favorables à la motion, hésitent dans leurs sentiments. Il existe cependant, sur ce sujet, quelques convictions constantes et inébranlables, à la tête desquelles il faut placer celle de M. George Grote, qui a pris en main la cause du scrutin secret (ballot), et reproduit chaque année, une motion qui l'a pour objet. Tous les arguments que l'on peut présenter en fayeur de cette réforme sont exposés avec beaucoup de talent dans les deux discours prononcés à la chambre des communes, par M. Grote, les 8 mars 1837 et 15 février 1838.

#### PAGE 251.

(1) Church rates abolis pour l'Irlande en 1833.

(2) Les whigs semblent pourtant enclins à faire revivre la paroisse et ses pouvoirs. Ainsi deux lois récentes de 1635et de 1856 confient aux paroisses d'Iriande le soin de nommer, chaque année, des commissaires à l'effet de surveiller les cabarets où se vendent de la bière et des liqueurs fortes, aussi bien que les personnes qui tiennent ces maisons. 3 et 4W. IV. ch. 68, sect. xx; 6 et 7 W. IV. ch. 38, sect. xxx.

#### PAGE 252.

(1) La réforme des corporations municipales d'Angleterre s'est faite en 1836.

#### PAGE 253.

(1) Les whigs admettent bien quelquesois comme les torys qu'on doit attacher la condition d'un cens à l'exercice des droits inunicipaux. Mais alors même qu'ils se rapprochent ainsi des torys, ils en sont encore séparés par la quotité du cens que les torys veulent élever beaucoup plus que les whigs. Ceux-ci estiment que l'on pourrait conférer les droits de cité à tous les

individus payant un loyer, ou habitant une maison dont le loyer fût de la valeur de 5 liv. st. (125 fr.). — Les torys fixent, au contraire. à 10 l. st. (250 fr.), le minimum du cens municipal. Les arguments sur lesquels repose le système des torys se trouvent principalement dans les discours prononcés sur cette question à la chambre des communes, par sir Robert Peel, et à la chambre des lords, par lord Lyndhurst.

## PAGE 256.

- (1) Août 1834. Poor law amendment act. Il existe en Angleterre des paroisses où la taxe des pauvres était devenue si énorme, qu'elle avait dépassé le revenu des terres qui en avaient la charge, et que les propriétaires de ces terres et les fermiers avaient déserté leurs domaines et leurs fermes, pour s'affranchir de ce fardeau. Les commissaires (for inquiritig into the operation of the poor laws in England), citent la paroisse de Cholesbury en Berkshire, où la taxe des pauvres s'éleva de 10 liv. st., qui était son chiffre en 1801, à 367 liv. st. en 1832, quoique la population fût restée presque stationnaire. (V.third seport of the Irish poor law commissioners, 1835, p. 6.)
  - (2) Loi du 25 août 1835.
  - (3) Loi de 1836.

## PAGE 258.

(1) Il arrive, à la vérité, quelquesois aux whigs de ne pas centralisér même en Irlande autrement qu'ils ne sont en Angleterre. Ainst, par exemple, la loi des pauvres, donnée cette année même (1838) à Irlande, repose sur le même systèmet timide de centralisation mixte qui sert de base à la neuvelle loi des pauvres d'Angleterre; c'est à dire qu'elle charge le pouvoir central de diriger, les classes moyenne et supérieure d'exécuter, et le peuple de choisir une partie des agents d'exécution. Mais il sut reconnaître qu'en général les whigs établissent en Irlande une autre sorte de centralisation qu'en Angleterre.

# PAGE 259.

(1) V. parliamentary report du 28 avril 1855, et art. 31 de la loi du 20 mai 1856.

## PAGE 260.

(1) Loi du 20 mai 1856, act to consolidate the laws relating to the constabulary force in Ireland.

(2) V. loi du 14 juillet 1836. An act to amend the 7e and

NOTES. 325

Re years of the raign of Georgathe IV for the better administration of justice at the holding of petty-sessions by justices of the peace in Ireland. Le greffier de la paix doit envoyer tous les trois mois au secrétaire d'État de l'Irlande un état de tous les actes faits par les juges de paix aux petty-sessions. Ib. art. 4.

Jadis tout juge de paix d'Îrlande pouvait rendre la justice chez lui et secrètement; bien des inquités se commettaient alors dans l'ombre d'une demeure privée; pour mettre un terme à ces procédés ténébreux. les whigs ont obligé les juges de paix d'Îrlande à faire publiquement tous les actes de leurs

fonctions.

(3) Le même mystère couvrait aussi ses délibérations et les actes des grands jurys dans lesquels réside l'administration des comtés irlandais; les whigs ont établi, par une loi récente, que les séances du grand jury seraient publiques, et l'expérience de quelques années a suffi pour montrer qu'il y a dans cette publicité toute une institution. Tous les efforts des whigs tendent d'ailleurs à restreindre les pouvoirs des grands jurys et à augmenter ceux du pouvoir central; c'est ainsi que, par une loi récente, ils ont attribué au vice-rol le choix de l'un desprincipaux officiers du comté, nommé jàdis par le grand jury, (le county suéveyor); de même ils ont réglé qu'un autre sonctionnaire du comté, le trésorier, qui, jusqu'alors, ne répondait de sa gestion que devant le grand jury, rendrait désormais compte de ses actes au gouvernement central.

Autrefois le grand jury du comté procédait dans une telle indépendance, que hors les cas où il était soumis au contrôle du juge, nulle autorité ne pouvait le forcer à un acte qu'il ne voulait pas faire. Aujourd'hui de nouveaux statuts, nouvellement établis par les whigs, investissent le gouvernement central du pouvoir de contraindre les grands jurys à de certains actes, ou à leur défaut, d'agir à leur place. C'est ainsi que, sile gouvernement juge utile au pays une route, un pont ou tout autre travail public, que les grands jurys refusent de faire, il

peut maintenant les exécuter lui-même.

V. loi du 28 août 1833,—du 20 août 1836 et 24 février 1837. La loi du 20 août 1836, est ce que l'on appelle le grand jury act, appelé aussi lord Morpeth's act, parce que lord Morpeth, secrétaire d'État de l'Irlande sous le ministère whig, en est le principal auteur.

(4) Irish board of public works, constitué en 1851 par acte

du parlement étendu par la loi du 30 juin 1837.

(5) Board to superintend a system of national education in Ireland, constitué en 1833 par le vice-roi d'Irlande, et approuvé indirectement per les allocations de fonds que lui donne chaque année le parlement.

#### PAGE 261.

(1) Ce système, fondé sur la participation simultanée des diverses classes de la société à l'administration du pays, rencontrera des difficultés spéciales à l'état de l'Irlande. Es Angleterre, où la classe movenne, riche et éclairée, est en sympathie naturelle avec l'aristocratie, c'est à grand'peine si dans le comité local créé par la nouvelle loi des pauvres, les grands propriétaires, qui en sont membres par droit de fortune ou de naissance, et les élus du peuple peuvent s'accorder entre eux. Je me rappelle avoir, en 1837, assidé à Bridgenorth à une assemblée des représentants d'un certain nombre de paroisses anglaises, convoqués en exécution de la nouvelle loi des pauvres, et je remarquai alors, avec étonnement, qu'il n'y avait de présents que des membres élus par les citoyens; les gentlemen ou juges de paix, qui, à ce titre, y étaient appelés, avaient dédaigné de s'y rendre, à l'exception d'un seul, M. Wolriche-Withmore, qui présidait la réunion. Il paraît que, dans beaucoup de localités, on trouve chez les membres de l'aristocratie et chez les grands propriétaires une très-grande répugnance à se mêler, dans ces comités locaux, aux bourgeois avec lesquels il leur faut maintenant traiter en commun les affaires dont autrefois les grands seigneurs avaient le monopole : si une pareille répugnance ne se surmontait pas, elle pourrait être fatale à l'aristocratie anglaise qui perdratt toute sa puissance si elle s'isolait du neuple, et a, au contraire, beaucoup de chances de la conserver longtemps, si elle demeure unie au peuple, et demande à l'élection l'autorité qu'elle tenait de la loi même. Quoi qu'il en soit, si de pareils symptômes de division se montrent en Angleterre, que serait-ce en Irlande où la guerre entre l'aristocratie et le peuple est nettement déclarée? Comment deux principes aussi ennemis, aussi violemment hostiles. peuvent-ils coexister dans la même administration publique? Il arrivera nécessairement l'une de ces deux choses : ou la dissension s'établira entre eux, ou ils parviendront à agir de concert. Dans le premier cas, toute délibération, toute résolution deviendront impossibles ; il y aura anarchie dans l'un des pouvoirs de l'État, et il n'y aura retour à un ordre quelconque que si, devant la violence de l'un des partis. l'autre se retire; ou bien l'harmonie sera parfaite, et , dans ce cas, les mandataires du peuple perdront tout aussitôt la confiance de celui-ci qui les suspectera sur le fait seul qu'ils aient pu s'entendre avec les représentants de l'aristocratie.

#### PAGE 262.

(1) Ce fait se trouve constaté dans tous les documents officiels, relatifs à l'exécution de la justice.

#### PAGE 263.

(1) En 1853, une loi a défendu les processions orangistes. Cette loi, qui expirait en 1838, a été prorogée par la loi du 4 juillet 1838, et cette loi n'a pas fait une défense vaine. Le gouvernement whig l'a sincèrement mise à exécution, et poursuivi avec rigueur les infractions qui y ont été commises. Il résulte de documents officiels que j'ai sous les yeux, que l'année dernière ( au mois de juillet 1858, époque de ces processions), il y a eu deux cent quatre-vingt-sept individus poursuivis pour avoir pris part à ces processions.

(2) Par exemple, le colonel Verner, du comté d'Armagh, qui, pour avoir, dans un diner public, porté un toast propre à exciter les partis à la guerre civile, a été, en 1827, rayé de la

commission de la paix.

#### PAGE 264.

(1) Ainsi toutes les hautes fonctions de la justice qui sont devenues vacantes depuis que les whigs sont au pouvoir ont été confiées à des membres du parti radical; sur les douze juges, il y en quatre ou cinq qui sont dévoués à ce parti; on sait que l'un des griefs des torys contre l'administration whig, c'est de nommer aux emplois publics des membres de l'association dont O'Cennell est le chef; de là vient l'habitude, dans le parti orangiste, d'appeler les ministres whigs les ministres

d'O'Connell (O'Connell ministers).

(2) C'est en ce moment une question très-controversée en Irlande et en Angléterre, que celle de savoir si le vice-roi d'Irlande peut nommer directement aux places de sherif, et destituer arbitrairement ceux qui en sont investis. Pendant longtemps, le vice-roi d'Irlande fut dans l'usage de nommer à cet office sur la présentation des juges. Aujourd'hui il s'affranchit de cette formalité, et nomme shérifs des individus que les juges n'ont point présentés; cette question était indifférente lorsqu'il y avait accord parfait entre les juges et le pouvoir exécutif ministériel, mais elle est fort grave aujourd'hui que la majorité des juges est attachée au parti orangiste, dont le pouvoir exécutif est l'adversaire. Le système, suivant lequel on conteste au vice-roi d'instituer ainsi les shérifs et de les révoquer, est développé avec beaucoup de talent et d'érudition dans une brochure qui a paru en 1838, et qui est intitulée: Letter to lord Lyndhurst on the appointment of sheriffs in Ireland. L'auteur de cette brochure est M. Henry, avocat de Dublin, London, Longman, 1838.

#### PAGE 268.

(1) Par exemple, défense de sortir de son domicile le matin

328 NOTES.

avant le lever du soleil; ordre d'y rentrer svant le coucher du soleil; présomption de crime contre celui qu'on trouverait en contravention à l'une de ces prescriptions; présomption de crime contre tout individu possesseur d'une arme. La dernière loi de cette nature est du 2 avril 1833. C'est le coercion bill de

lord Grey.

(2) Ces débris du coercion bill se trouvent dans la loi du 31 août 1835, qui doit expirer en 1840. D'après cette loi, une commission extraordinafte peut être formée, en cas de graves circonstances, sous la présidence d'un légiste nommé par le vice-roi. Cette commission se compose de tous les magistrats du comté. Elle ne peut condamner à mort. Elle juge sans jury, et, sur sa demande, le vice-roi peut l'autoriser à prescrire à de certains districts de certaines règles de police, telles que de rentrer chez soi avant le coucher du soleil, de n'en pas sortir avant son lever, de ne pas porter d'armes, de souffrir la nuit des visites domiciliaires. Ce bill n'autorise en aucun cas l'interdiction des meetings et l'usage des cours martiales. - On voit que la disposition la plus exorbitante de cette loi confère au vice-roi la faculté d'autoriser les magistrats à prendre quelques mesures exceptionnalles que jadis il prenait directement, soit par lui-même, soit par ses agents immédiats.

## PAGE 270. \*

(1) Property has its dufies as well as its rights. Ce sont les propres termes de la lettre que le sous-secrétaire d'État de l'Irlande, M. Drummond, a adressée à lord Donoughmore, es réplique au mémoire par lequel les juges de paix ou grands propriétaires du comté de Tipperary demandaient au gouverment des lois d'exception, lettre du 22 mai 1858. Un pareil langage tenu à l'aristocratie d'Irlande par les chefs du pouveir exécutif est à lui seul toute une révolution. Assurément m M. Drummond, auteur de cette réponse mémorable, ni le vice-roi, lord Mulgrave, dont M. Drummand ne fait qu'exécuter les intentions, n'échappent aux difficultés et aux embarres inhérents à la situation politique qu'ils occupent. Mais de quelques passions contraires que l'en puisse être animé, il est impossible de ne pas reconnaître que jamais aucune administration anglaise, en Irlande, n'a été animée d'un égai dést d'être impartiale et juste envers tous, et de répondre aux vœux légitimes et aux besoins de la masse de la population. Lord Mulgrave, aujourd'hui marquis de Normanby, est le même homme qui, avant d'établir en Irlande le premier gouvernement national qu'ait connu ce pays, avait eu la gloire, plus belle encore peut-être, de promulguer et de mettre à

exécution dans les colonies anglaises, dont il était gouverneur général, la loi qui a aboli l'esclavage.

## PAGE 273.

(1) V. l'Introdution historique, 4° époque, t. I, p. 205.

#### PAGE 274.

(1) C'est ce que l'on appelle the repeal of the union, la rupture de l'union, non de l'union politique qui n'est pas mise en question, mais de l'union parlementaire qui s'est opérée en 1800.

## PAGE 283.

(1) D'après le cens de 1851, la population de l'Angleterre et du pays de Galles était de 13,894,722; celle de l'Écosse, de 2.635,114; celle de l'Irlande, de 7,767,401. V. M.-Culloch's Statistics, t. J.

## PAGE 291.

(1) On sait que l'Irlande envoie 106 membres au parlement britannique qui en contient 650.

(2) On estime que, sur les 106 membres irlandais, il y en a environ les deux tiers qui sont whigs, pour ne pas dire radicaux.

(3) La représentation de l'Écosse, presque toute radicale, met aussi dans la balance démocratique un poids qui ne vient pas de l'Angleterre.

## PAGE 292.

(1) Dans le parlement antérieur à 1837, sur les 106 membres irlandais on en comptait 65 whigs ou radicaux. Les élections de 1837 ont augmenté le nombre d'une dizaine. En Angleterre, au contraire, le nombre des conservatifs s'est accru de 15 à 20, au détriment du parti whig.

FIN DES NOTES.

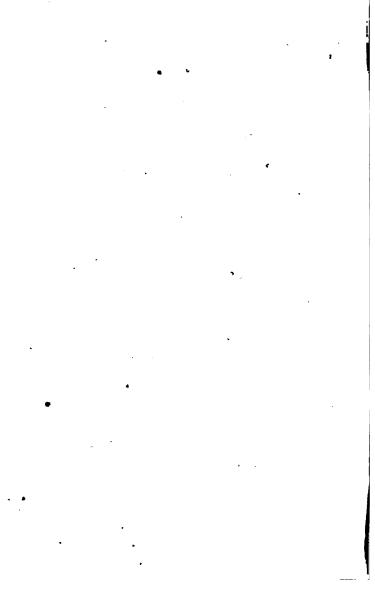

# TABLEAUX STATISTIQUES.

ī.

Population, territoire de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse. Nombre moyen des personnes, par famille et par habilation, conformément au cens de 1831.

|                 | Nombre<br>d'habitants | Territoire.  Nombre. d'acres. | Nombre<br>de<br>personnes<br>par famille | Nombre<br>de<br>personnes<br>par maison<br>(termemoyen) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angleterre.     | 13,088,540            | 32,245,200                    | 4,768,536                                | 5,628,266                                               |
| Pays de Galles. | 806,182               | 4,752,000                     | 4,840,829                                | 5,183,716                                               |
| Écosse.         | 2,365,114             | 18,944,000                    | 4,708,559                                | 6,402,703                                               |
| Total           | 16,259,836            | 55,939,200                    |                                          |                                                         |

(Extrait des tableaux statistiques de M. M.-Culloch, Statistical account of the British empire, t. 1, p. 408 et 427.)

II.

TABLEAU statistique de la population de l'Irlande en 1821 et en 1831.

|                                                |                        |         | 1831.                             |                                                               | Augmen-                    |
|------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PROVINCES.                                     | 1821.                  | Hommes. | Femmes.                           | Total.                                                        | tation en<br>10 ans.       |
| Leinster.<br>Munster.<br>Ulster.<br>Connaught. | 1,998,494<br>1,110,229 | 660,498 | 1,133,741<br>1,173,528<br>685,416 | 1,909,713<br>2,227,152<br>2,286,622<br>1,343,914<br>7,767,401 | 14 070<br>14 070<br>22 070 |

(V. cens de 1831. Extrait comparatif de la population en Irlande en 1821 et 1831, publié par erdre du parlement, en date du 19 fév. 1853.)

HI.

TABLEAU statistique de la population d'Irlande en 1834, contenant l'indication des différents cultes qu'elle professe.

| PROVINCES<br>ecclésiastiques.                                                   | Membres<br>de<br>l'Église<br>anglicane | Catho-<br>liques.                                             | Presby-<br>tériens. | Autres<br>protes-<br>tants<br>dissi-<br>dents. |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Armagh (Ulster).<br>Dublin (Leinster).<br>Cashel (Munster).<br>Tuam(Connaught). | 177,930<br>111,813<br>44,599           | 1,955,123<br>1,063,681<br>2,220,340<br>1,188,568<br>6,427,712 | 2,517<br>966<br>800 | 3,162<br>2,454<br>369                          | 3,126,741<br>1,247,290<br>2,335,573<br>1,234,336<br>7,943,940 |

(Extrait du premier rapport des commissaires chargés de faire une enquête sur l'état de l'instruction en Irlande.)

TABLEAU de la population d'Irlande en 1831, montrant la proportion des habitants avec l'étendue du sol, le nombre des habitations et celui des familles.

|            | Population Ktendue | Étendue                                                                                      | Nombre           | Nombre              | Nombre Norbre Dr Personnes | PERSONNES                     | ¥                     | HOMBRE D'ACRES         | RS.                                                         |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROVINCES. | en 1851.           | en acres.                                                                                    | des<br>familles. | d'habita-<br>tions. | Par<br>famille.            | Par Par habitation. personne. | Par<br>personne.      | Par<br>famille.        | Par<br>habitation.                                          |
| LEINSTER.  | 1,909,713          | 1,909,713 4,749,584                                                                          | 544,314          |                     | 5.546,428                  | 6.523,825                     | 2.487,066             | 15.794,338             | 292,729 5.546,428 6.535,825 2.487,066 15.794,538 16.225,191 |
| MUNSTER.   | 2,227,152          | 2,227,152 5,855,220                                                                          | 576,051          |                     | 5.922,475                  | 6.739,877                     | 2.620,136             | 15.517,097             | 550,444 5.922,475 6.759,877 2.620,156 15.517,097 17.688,725 |
| ULSTER.    | 2,286,622          | 2,286,622 5,224,274                                                                          | 425,514          |                     | 5.376,314                  | 5.688,043                     | 9.284,710             | 12.283,552             | 402,005 5.576,514 5.688,045 2.284,710 12.285,552 12.995,544 |
| CONSAUGHT. | 1,545,914          | 1,545,914 4,155,131                                                                          | 259,587          |                     | 5.613,980                  | 5.982,576                     | 5.076,931             | 17.275,832             | 224,658 5.613,980 5.982,576 5.076,931 17.275,832 18.407,976 |
| Total.     | 7,767,401          | 7,767,401 19,944,209 1,385,066 1,240,816 5.607,964 6.214,855 2.567,681 14.599,464 15.957,716 | 1,385,066        | 1,240,816           | Moyenne.<br>5.607,964      | Moyenne.<br>6.214,835         | Moyenne.<br>2.567,681 | Moyenne.<br>14.399,464 | Moyenne.<br>15.957,716                                      |

(Extrait des tables statistiques de M. M.-Culloch, Statistical account of the British empire, t. 1, p. 442.)

V.

TABLEAU de la population d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande en 1851, montrant la proportion de personnes livrées dans ces pays à l'industrie agricole.

|                                 | Nombre des<br>familles<br>principale-<br>ment adon-<br>néss à l'agri-<br>culture. | Nombre<br>des<br>cultivateurs<br>qui em-<br>ploient des<br>ouvriers. | Nombre des<br>cultivateurs<br>qui n'em-<br>ploient<br>point<br>d'ouvriers. | Nombre<br>des<br>ouvriers<br>employés<br>à<br>l'agriculture. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Angleterre.                     | 761,348                                                                           | 141,460                                                              | 94,883                                                                     | 744,407                                                      |
| Pays de Galles.                 | 73,195                                                                            | 19,728                                                               | 19,966                                                                     | 55,468                                                       |
| Écosse.                         | 126,591                                                                           | 25,887                                                               | 55,966                                                                     | 87,292                                                       |
| Total de la<br>Grande-Bretagne. | 961,134                                                                           | 187,075                                                              | 168,815                                                                    | 887,167                                                      |
| Irlande.                        | 884,339                                                                           | 95,369                                                               | 564,274                                                                    | 564,441                                                      |

(Extrait des tables statistiques de M. M.-Culloch, Statistical account of the British empire, t. 1, p. 544.)

## VI.

TABLE AU de la population d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande en 1831, montrant la proportion de personnes qui, dans ces pays, se livrent à l'industrie commerciale et manufacturière.

|                                          | Nombre des<br>familles<br>principale-<br>ment adon-<br>néesà l'indus-<br>trie commer-<br>çante et ma-<br>nufacturière. | Hommes employés daus les ma- nufactures ou occupés à fabriquer des machines | Hommes employés dans les mai- sons de com- merce comme ouvriers ou comme maîtres. | Capitalistes,<br>banquiers,<br>avocate,<br>médecins,<br>etc., etc. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Angleterre.                              | 1,182,912                                                                                                              | 314,106                                                                     | 964,177                                                                           | 179,983                                                            |
| Gailes.                                  | 44,702                                                                                                                 | 6,218                                                                       | 45,226                                                                            | 5,204                                                              |
| Écosse.                                  | 207,259<br>-                                                                                                           | 93,993                                                                      | 152,454                                                                           | <b>29</b> ,205                                                     |
| T <b>a</b> tal de la<br>Grande-Bretagne. | 1,434,875                                                                                                              | 404,317                                                                     | 1,159,867                                                                         | 214,390                                                            |
| Irlande.                                 | 249,559                                                                                                                | 25,746                                                                      | 298,838                                                                           | 61,514                                                             |

(Extrait des tables statistiques de M. M.-Culloch, Statistical account of the British empire. V. p. 199, t. II.)

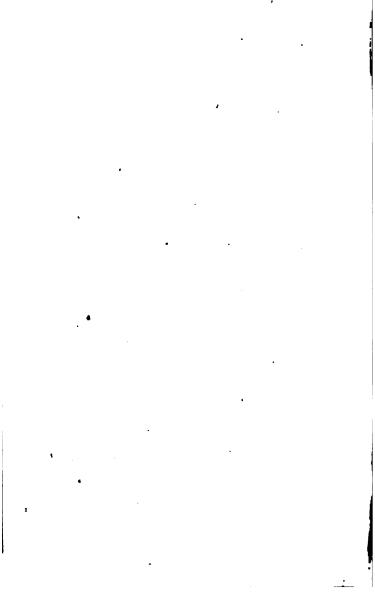

# TABLE DES MATIÈRES

DU DEUXIÈME VOLUME.

# DEUXIÈME PARTIE.

# CHAPITRE PREMIER.

Où l'on montre par quelles causes l'Irlande, qui est

§ 6. - La nature des partis en Islande.

S 5. - La classe moyenne.

Où l'on expose comment, à l'aide des libertés accordées ou conquises, l'Irlande a résisté à l'oppression. 1 à 11

# CHAPITRE II.

maintenant un pays libre, tend à devenir un pays démocratique. 12 13 S 1cr. - L'association. 13 . 23 \$ 2. - O'Connell. 23 38 § 3. - Le clergé catholique. 38 51 § 4. — Les presbytériens. 1 59

# TROISIÈME PARTIE.

59

72

72

85

## CHAPITRE PREMIER.

| Quels sont les remèdes au mal? Trois principaux sont | •          |     |
|------------------------------------------------------|------------|-----|
| indiqués.                                            | 86         | 88  |
| § 1er.—Accroissement de l'industrie.                 | 88         | 100 |
| § 2. — L'émigration.                                 | 100        | 118 |
| \$ 5. — Une loi de charité publique.                 | 118        | 132 |
|                                                      | 3 <b>0</b> |     |

|                                                                                                                                                          | P   | ages. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| CHAPITRE II.                                                                                                                                             |     |       |
| Autres remèdes discutés par l'auteur. Il faut ebolir les<br>priviléges civils, politiques et religieux de l'aris-<br>tocratie.                           |     | à 143 |
| CHAPITRE III.                                                                                                                                            |     |       |
| Il serait mauvais de substituer une aristocratie catho-<br>lique à l'aristocratie protestante.  CHAPITRE IV.                                             | 144 | 149   |
| Comment, et par quels moyens, il faut abolir l'aristo-<br>cratie en Irlanda.                                                                             | 150 | 151   |
| SECTION PREMIÈRE.                                                                                                                                        |     |       |
| Ce qu'il faut faire pour abolir les priviléges politiques<br>de l'aristocratie. Nécessité de centraliser.                                                | 151 | 157   |
| SECTION II.                                                                                                                                              |     |       |
| Ce qu'il faut faire pour abolir en Irlande les priviléges<br>civils de l'aristocratie. Nécessité de rendre le peuple<br>propriétaire.                    | 157 | 169   |
| § 1er. — État féodal en Angleterre de la propriété foncière.                                                                                             | 169 | 177   |
| <ul> <li>§ 2. — État féodal de la propriété foncière en Irlande; nécessité de l'abolir.</li> <li>§ 3. — Des substitutions en Angleterre et en</li> </ul> | 177 | 182   |
| Irlande; nécessité de les abolir dans ce dernier pays.  \$ 4. — Le droit d'alnesse en Angleterre et en Irlande; nécessité de l'abolir dans ce dernier    | 182 | 186   |
| pays.                                                                                                                                                    | 186 | 195   |
| • SECTION III.                                                                                                                                           |     |       |
| Ce qu'il faut faire pour abolit les priviléges religieux de l'aristocratie.  S. fer. — Néchesité de détenire le euppématie du                            |     |       |

culte angitcan.

|                                                                                                                                                           |       | ges.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| § 5. — L'égalité des cultes n'existerait pas en<br>Irlande, si on y laissait à l'Église anglicane ses<br>dimes et ses terres ; ce qu'il fast faire de ces | 206 à | 211<br>219      |
| <del></del>                                                                                                                                               |       |                 |
| QUATRIÈME PARTIE.                                                                                                                                         | • .   |                 |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                         | •     |                 |
| Que fera l'Angleterre?                                                                                                                                    | 22    | 229             |
| CHAPITRE I                                                                                                                                                |       |                 |
| Ce que peut faire chacun des partis qui divisent l'Angleterre.                                                                                            |       | 230             |
| SECTION PREMIÈRE.                                                                                                                                         | •     |                 |
| Le parti tory.                                                                                                                                            | 230   | 233             |
| SECTION II.                                                                                                                                               |       | •               |
| Le parti radical.                                                                                                                                         | 233   | 236             |
| SECTION III.                                                                                                                                              |       |                 |
| Le parti whig. \$ 1er.— Quelles réformes les whigs peuvent faire                                                                                          |       | 238             |
| dans les priviléges religieux de l'aristocratie<br>d'Irlande.<br>\$ 2. — Quelles réformes les whigs peuvent faint                                         | 238   | 242             |
| dans les priviléges civils de l'aristocratie d'Ir-<br>lande.<br>\$ 3. — Quelles réformes les whigs peuvent fair                                           | 242   | 245             |
| dans les priviléges politiques de l'aristocratie irlandaise.                                                                                              | е     | 246             |
| Réformes générales. Scrutin secret.                                                                                                                       | 245   | 250             |
| Réformes spéciales à l'Irlande. Dans la paroisse. Dan                                                                                                     |       |                 |
| les corporations municipales.                                                                                                                             | 251   | 255             |
| Dans le comté.                                                                                                                                            | 255   | 261             |
| Dans l'État.                                                                                                                                              | 262   | <del>2</del> 70 |

Pages.

# CHAPITRE III.

| Conclusion. Coup d'œil sur l' | avenir de l'Irlande sociale, |     |   |            |
|-------------------------------|------------------------------|-----|---|------------|
| politique et religieuse.      | •                            | 271 | à | 295        |
| Réflexion finale.             |                              | 295 |   | 298        |
| Notes.                        | •                            | 299 |   | <b>329</b> |
| Tableaux statistiques.        |                              | 331 |   | 335        |

FIN DE LA TABLE.

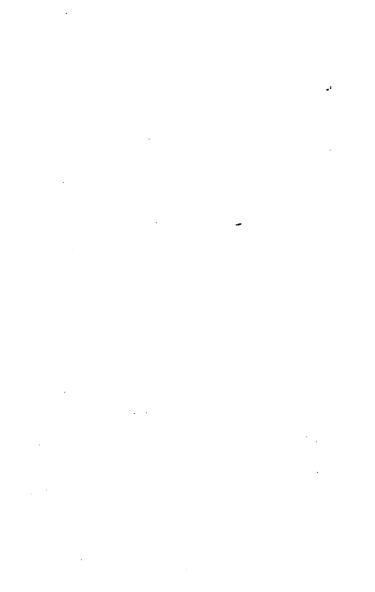

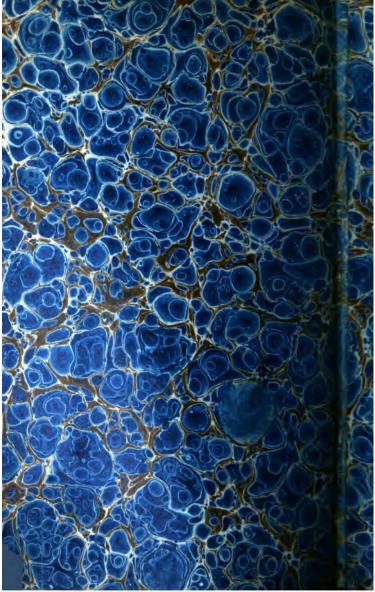

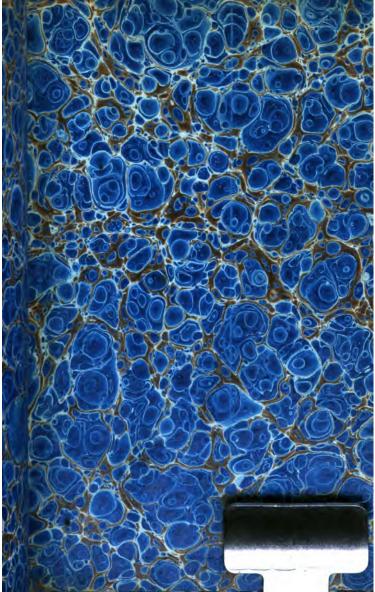

